





17-1-80

B. Prov.

2009

B. Por. I 2002

## **NOUVELLES MÉTHODES**

POUR LA DÉTERMINATION

DES

ORBITES DES COMÈTES.

# NOUVELLES MÉTHODES

POUR LA DÉTER JEAGING

DES

## ORBITES DES COMÈTES.

(08202

## **NOUVELLES MÉTHODES**

### POUR LA DÉTERMINATION

DES

## ORBITES DES COMÈTES;

#### AVEC UN SUPPLÉMENT

Contenant divers perfectionnemens de ces méthodes et leur application aux deux Comètes de 1805.

#### PAR A. M. LEGENDRE,

Membre de la Légion d'honneur, de l'Institut impérial de France et de la Société royale de Londres.

#### A PARIS,

Chez COURCIER, Imprimeur - Libraire pour les Mathématiques, quai des Augustins, n° 57.

ANNÉE 1806.

Continued afficiency of the segment of

Ange maid at a 5A. The control of th

## NOUVELLES MÉTHODES

# POUR LA DÉTERMINATION DES ORBITES DES COMÈTE

Le problème dont je m'occuperai dans ce Mémoire, consiste à déterminer l'orbite d'ane cométe d'après trois observations données de sa longitude et de sa latitude. Depuis Newton, qui le premier a donné pour sa solution des constructions géométriques fort ingénieuses, ce problème a fait successivement l'objet des recherches d'un grand nombre de géomètre.

Parmi ceux qui l'ont traité avec le plus de succès, on doit distinguer particulièrement Lambert, qui a donné de très-beaux théorèmes sur le mouvement des planètes et des comètes dans son ouvrage intitulé: Insigniores orbita cometarum proprietates, et dans les Mémoires de l'Académie de Berlin, année 1716.

Dans ce même recueil, année 1778, La Grange a diseuté les principales méthodes connues jusqu'alors, et après avoir fait connoître les causes de leur imperfection, il a donné l'analyse complète du problème, fondée sur une belle théorie à laquelle il a ajouté ensuite de nouveaux développemens dans le volunc de 1783. Cette méthode n'auroit sans doute rien laissé à desirer, si son illustre auteur en eût fait l'application à des exemples, ce qui l'auroit conduit lui-même à y apporter les modifications nécessaires pour en rendre l'usage facile dans la pratique.

La Place, dans les Mémoires de l'Académie des Sciences de Paris, année 1780, a proposé une autre méthode çui revient à supposer connue une portion infiniment petite de la trajectoire apparente de la comète, et à conclure de cette portion la grandeur et la position de la trajectoire vraie. Par la supposition des quantités infiniment petites, les formules se simplifient et condisient à une solution peu compliquée; mais la difficulté est de déterminer avec précision les coëfficiens différentiels du premier et du second ordre , tant de la longitude que de la latitude.

Il semble , au premier coup-d'exil , qu'en liant ensemble plusieurs observations par la méthode des interpolations , on en déduira les coéfficiens dont il s'agit avec d'autant plus d'exactitude qu'il y a plus d'observations combinées ; et cela suroit lieu en effet, si les observations étoient exemptes d'erreur, ou si les lieux de la comète étoient calculés d'après une formule exacte; mais il en est autrement dans l'état réel des choses. Comme toutes les observations sont affectées de quelqu'erreur , et que cette erreur ne suit aucune loi d'une observation à l'autre, il s'ensuit que plus on combinera d'observations, et plus l'erreur des océfficiens différenticles qui en sont déduits pourra devenir sensible.

En effet, considérons trois observations de longitude a', a'', a'', faites à des intervalles de temps que pour plus de simplicité nous supposerons égaux à l'unité. Ces longitudes répondront aux temps -1,0, +1, et la longitude pour un temps quelconque I compris entre -1 et +1, aura pour expression générale,

 $x = a' + \frac{1}{2}(a'' - a')t + \frac{1}{2}(a'' - 2a' + a')t';$ d'où l'on déduit les coëfficiens différentiels

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{2} (a^u - a')$$

$$\frac{ddx}{dt} = a'' - 2a'' + a'.$$
(a)

Considérons ensuite les cinq longitudes a, a', a'', a'', a'', qui répondent pareillement aux temps -2, -1, 0, +1, +2, respectivement; on en déduira la longitude au bout du temps t, x = a' + At + Br + Ct' + &c., où l'on aura

A ou 
$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{3} (a^n - a') - \frac{1}{13} (a^n - a)$$
  
2B ou  $\frac{ddx}{dt'} = \frac{1}{3} (a^n - 2a^2 + a') - \frac{1}{13} (a^n - 2a^2 + a).$  (6)

Supposons maintenant que l'erreur sur la longitude a' soit \*a'; alors, suivant les équations (a), les erreurs des coefficiens différentiels, dues à cette cause, seront

$$\delta \frac{dx}{dt} = -\frac{1}{3} \delta a' , \quad \delta \frac{ddx}{dt'} = \delta a'.$$

Mais par les équations (b) les erreurs de ces coëfficiens seroient

$$\delta \frac{dx}{dt} = -\frac{1}{3} \delta a'$$
,  $\delta \frac{ddx}{dt^3} = \frac{4}{3} \delta a'$ ;

d'où l'on voit que dans le cas de cinq observations combinées, l'erreur des coefficiens différentiels, due à la cause mentionnée, est plus grande dans le rapport de 4 à 3, que celle qui a licu dans le cas de trois observations. Elle augmenteroit encore si on combinoit ensemble plus de cinq observations.

D'après ces réflexions, j'ai pensé que ce qu'il y avoit de mieux à faire dans le problème des comètes, étoit de partir des données immédiates de l'observation, et d'employer tous les moyens pour simplifier autant qu'il est possible, les formules et les équations qui servent à déterminer les éfentens de l'orbite. C'est l'Obiet que le me suis pronosé dans ce Mémoire.

Je l'ai divisé en deux parties: la première comprend l'analyse générale du problème, avec deux applications détaillées de la solution qui en résulte aux comètes de 1781 et de 1769.

Dans l'analyse je suppose, comme cela est indispensable, que les trois observations données ne comprennent pas un intervalle de temps de plus de 15 à 20 jours, afin que les séries qui expriment les coordonnées, tant de l'orbite de la cométe que de celle de la terre, soient suffiamment convergentes, et qu'on ne soit pas obligé d'employer les termes qui contiennent des puissances du temps subfrieures à la troisième.

Après avoir mis les équations générales du problème sons la forme la plus simple dont elles paroissent susceptibles, je développe en particulier, avec beaucoup d'étendue, le cas où les trois observations sont faites à des intervalles de temps égaux. Cette supposition, qui ne restreint guere la généralité du problème, simplifie beaucoup les formules, et contribue même à les rendre plus exactes, par la disparition de plusieurs termes dont il faudroit tenir compte, si les intervalles de temps entre les observations n'étoient pas égaux.

Lorsqu'on ne fait aucune supposition sur la nature de l'orbite, le problème offre précisément autant d'équations que d'inconnues; mais alors il y a une circonstance dans laquelle les formules pourroient ne pas donner des résultats assez exacts, C'est lorsque l'orbite apparente est située à très peu près dans le plan d'un même grand cercle, et dans ce cas, la distance de la comète au soleil, lors de l'observation moyenne, diffère toujours très-peu de la distance de la terre au soleil. Si les méthodes analytiques ont peu de succès dans ce cas particulier, il en résulte au moins une connoissance utile sur la distance de la comète au soleil , laquelle servira toujours à diriger les premiers essais des calculateurs, D'ailleurs, en choisissant trois autres observations, à quelque distance des premières, on évitera l'inconvénient de ce cas particulier, à moins qu'il ne se rencontre tont à-la-fois que la comète soit très-voisine du périhélie, et que la distance périhélie diffère très-peu de la distance de la terre au soleil ; circonstances qui, tout en faisant exception, avanceroient beaucoup vers la counoissance de la véritable orbite.

Mais comme on suppose communêment, d'après les résultats de l'observation, que l'orbite est parabolique, cette condition donne une équation de plus que d'inconnese, et on a la faculté de choisir entre les diverses combinaisons des équations, celle qui doit conditire aux résultats les plus exacts. Je suis entré à ce snjet dans une discussion fort étendue. J'ai fait voir quelles sont les équations qui mèneroient, dans certains cas, à des résultats défectueux, et quelles sont celles sur lesquelles on peut établir la solution la moins sujette à être affectée des erreurs des observations.

Les équations dont il s'agit donnent immédiatement par leur résolution les distances de la comète au soleil et à la terre; il faut ensuite en conclure les élémens de l'orbite. Je donne pour cet effet toutes les formules nécessaires, et j'ajoute les moyens de réconnoitre avec certitude si le mouvement est direct ou rétrograde ; si le comète marche vers le péribléle, o qui si elle a déjà passé par ce point; si le nœud descendant; de sorte tude est le mœud descendant ou le nœud ascendant; de sorte qu'avec toutes ces directions les calcules pourront s'exécuter en quelque sorte mécaniquement, sans qu'on ait lieu de craindre de se tromper sur le signe d'aucune quantité, on sur la position d'aucun de points qu'il importe de déterminer.

Après avoir traité complètement le cas où les intervalles de temps entre les observations sont égaux, il falloit au moins tenter de vaincre les difficultés d'analyse que présente le problème considéré dans toute sa généraité. Je suis donc revenu sur les équations générales du problème, et après leur avoir fait aubir différentes réductions successives, j'ai trouvé assez heureusement qu'elles étoient susceptibles d'une solution presente autre de le premier cas, de sorjet que sauss aimple que celle du premier cas, de sorjet que saus aucune interpolation, on pourra appliquer immédiatement le calcul à trois observations données, quels que soient les intervalles de temps qui les séparent.

Venant ensuite aux applications qui sont relatives à la seconde comète de 178 et à la comète de 1780, Petre dans les détails qui peuvent jeter du jour sur toutes les applications en général. J'examine successivement les divers systèmes d'équations qu'on peut former, J'en donne la résolution, je développe les calculs principaux avec beaucoup d'étendue, et en général avec plus de précision qu'il n'est nécessire dans les applications ordinaires: mais celles-ci. étant données pour exemple, et devant faire juger du degré d'exactitude de la méthode, on ne pouvoir y mettre trop de soin. Les résultats, au surplus, en sont très, saitsfaisans, et on verra que par cette méthode il est possible de déquire de trois observations données d'aunc comète, dans un assex petit espace de temps, des valeurs fort approchées des vyais télemes de son orbite.

Cependant la connoissance de la véritable orbite ne sera

acquise d'une manière certaine, que lorsqu'on aura pu satisfaire à trois ou à un plus grand nombre d'observations, dont les époques soient assez éloignées entre elles.

La seconde partie contient les méthodes nécessaires pour corriger, à l'aide de ces observations, les élémens connus par une première approximation.

Je prends' pour exemple trois observations de la comète de 1769, faites à de grands intervalles de temps, et je fais voir comment, par l'emploi des corrections indéterminées (que j'avois déjà indiqué dans les Mém. de l'Acad: des Sc. ann. 1787), on peut parvenir à déterminer la parabole qui astisfait ley exactement possible aux observations. La méthode des corrections indéterminées a l'avantage de donner, par an seul calcul et sans aucun tâtonnement, le résultat de toutes les hypothèses peu différentes entre elles qu'on pourroit former sur la valeur des élémens. Il faut ensuite, lorsque toutes les conditions du problème sont exprimées convenablement, déterminer les cofficiens de manière à rendre les erreurs les plus peutes qu'il est possible.

Pour cet effet, la méthode qui me paroît la plus simple et la plus générale, consiste à rendre minimum la soume des quarrés des erreurs. On obtient ainsi autant d'équations qu'il y a de océfficiens inconnus; ce qui achève de déterminer tous les élémens de l'Orbite.

Comme la méthode dont je viens de parler, et que l'appelle Méthode des moindres quarrés, peut être d'une grande utilité dans toutes les questions de physique et d'astronomie où il s'agit de tirer de l'observation les résultats les plus exacts qu'elle peut offirir; j'ai sjouté, dans une appendice, des détails particuliers sur cette méthode, et j'en ai donné l'application à la mesure de la méridienne de France, ce qui pourra servir de complément à ce que j'ai déjà publié sur cette matière.

### PREMIÈRE PARTIE.

Analyse du problème.

I. Sort SAT (fig. 1) le plan de l'écliptique, S le soleil, AT Porbite de la terre, S A le rayon dirigé vers le premier point d'aries supposé fixe; soient T et C les lieux de la terre et de la comète, en un même temps t. Du point C abaissez CK prependiculaire sur le plan de l'écliptique; menez KF, TE, perpendiculaires, et TC parallèle à 8A; enfin joignez SC, TC.

Nous appellerons x, y, z, les trois coordonnées SF, FK, KC de la comète, v son rayon vecteur SC, , sa distance à la terre TC;

X, Y, les deux coordonnées SE, ET de la terre, V son rayon vecteur ST;

a et c la longitude et la latitude géocentrique de la comète, c'est-à-dire, les angles GTK, CTK.

H. Si l'on prend pour unité la somme des masses du soile et de la terre, et qu'on néglige par rapport à cette somme, la différence, d'ailleurs inconnue, entre la masse de la comète et celle de la terre; les équations différentielles du mouvement de la comète seront:

$$\frac{ddx}{dt^2} = -\frac{x}{v^2}, \frac{ddy}{dt^2} = -\frac{y}{v^2}, \frac{ddz}{dt^2} = -\frac{z}{v^2};$$

(1)

ct celles du mouvement de la terre,

$$\frac{ddX}{dt^*} = -\frac{X}{V^3}, \frac{ddY}{dt^*} = -\frac{Y}{V^3}.$$

Ces équations supposent en outre que le temps t est mesuré par le moyen mouvement du soleil réduit en parties du rayon, et qu'on fait abstraction de l'action réciproque entre la terre et la comète.

III. Cela posé, soient encore m, n, p, r, les valeurs respectives de x, y, x, s; et M, N, R, celles de X, Y, V, lorsque t = o. Si on suppose qu'à compter de l'époque où t = o, les intervalles de temps ne soient pas troje considérables en decète et au-cleà de cette époque; les esordonnées, tant de la cuerète que de la tèrre, seront déterminées avec une exactitude suffisante par les équations suivantes, où l'on a omis seulement les termes affectés de  $t^*$  et de puissances supérieures de t.

$$x = m + m't + m''t + m'''t'$$

$$y = n + n't + n''t' + m'''t'$$

$$z = p + p't + p''t + p'''t'$$

$$X = M + M't + M't' + M''t'$$

$$Y = N + N't + N't' + N'''t'$$

Ces valeurs doivent être substituées dans les équations (1), afin de réduire au plus petit nembre les coëfficiens indéterminés, et comme on a

$$e^{x} = x^{2} + y^{3} + z^{3} = \begin{cases} m^{6} + n^{5} + p^{5} \\ + 2t(mm' + nn' + pp') + &c. \end{cases}$$

si on fait pour abréger

$$k = mm' + nn' + pp',$$

$$K = MM' + NN'.$$

on aura

$$v^* = r^* + 2kt + \&c.$$
,  $V^* = R^* + 2Kt + \&c.$ ;

d'où résulte

$$\frac{1}{v^3} = \frac{1}{r^3} - \frac{3kt}{r^4} + &c., \quad \frac{1}{V^3} = \frac{1}{R^3} - \frac{3Kt}{R^4} + &c.$$

Et la substitution faite dans l'équation différentielle en a

$$m' = -\frac{m}{2r^3}$$
,  $m''' = \frac{mk}{2r^5} - \frac{m'}{6r^3}$ .

On obtiendra un semblable résultat des autres équations différentielles, ee qui donnera

$$x = m\left(1 - \frac{P}{ar^2} + \frac{kt^2}{ar^2}\right) + m'\left(t - \frac{t^2}{6r^4}\right)$$

$$y = n\left(1 - \frac{t^2}{ar^2} + \frac{kt^2}{ar^2}\right) + n'\left(t - \frac{t^2}{6r^4}\right)$$

$$z = p\left(1 - \frac{t^2}{ar^2} + \frac{kt^2}{ar^2}\right) + p'\left(t - \frac{t^2}{6r^2}\right)$$

$$X = M\left(1 - \frac{t^2}{aR^3} + \frac{Kt^2}{aR^4}\right) + M'\left(t - \frac{t^2}{6R^3}\right)$$

$$Y = N\left(1 - \frac{t^2}{aR^3} + \frac{Kt^2}{aR^3}\right) + N'\left(t - \frac{t^2}{6R^3}\right)$$

IV. Au moyen de ces coordonnées, ou peut déterminer la longitude « de la comète et sa latitude є, par les équations :

tang 
$$a = \frac{y - Y}{x - X}$$
,  $\frac{tang \ell}{\cos \alpha} = \frac{z}{x - X}$ 

De sorte qu'en général, pour un temps quelconque t qui n'excédera pas certaines limites avant ou après l'époque choisie, on aura les deux équations:

$$\begin{vmatrix} n \left( 1 - \frac{t^*}{2t^2} + \frac{kt^2}{2t^2} \right) \\ -N \left( 1 - \frac{t^*}{2R^2} + \frac{Kt^2}{2R^2} \right) \\ + n' \left( t - \frac{t^*}{6r^2} \right) \\ -N \left( t - \frac{t^*}{6R^2} \right) \end{vmatrix} = tang \cdot \left\{ \begin{vmatrix} m \left( 1 - \frac{t^*}{2t^2} + \frac{kt^2}{2r^2} \right) \\ -M \left( 1 - \frac{t^*}{2R^2} + \frac{kt^2}{2r^2} \right) \\ +m' \left( t - \frac{t^*}{6r^2} \right) \\ -M' \left( t - \frac{t^*}{6R^2} \right) \end{vmatrix} \right\}$$

$$(3) \qquad p\left(1 - \frac{t^{r}}{2r^{r}} + \frac{kt^{r}}{2r^{2}}\right) = \frac{tong \ t}{\cos \alpha} + p'\left(t - \frac{t^{r}}{6r^{2}}\right) = \frac{tong \ t}{\cos \alpha} + m\left(1 - \frac{t^{r}}{2R^{r}} + \frac{kt^{r}}{2r^{r}}\right) + m'\left(t - \frac{t^{r}}{6r}\right) - m'\left(t - \frac{t^{r}}{6R^{r}}\right)$$

V. Soit pour abréger :

$$m = M + \mu, \quad m' = M' + \mu' n = N + r, \quad n' = N' + r';$$
 (6)

 $\frac{1}{r^2} - \frac{1}{R^3} = \mu$   $\frac{b}{a^2} - \frac{K}{K^3} = \xi \qquad (5)$ 

Si on multiplie les équations (3) par  $1 + \frac{t^2}{2r^3} - \frac{kt^2}{2r^4}$ , et qu'on néglige tôujours les  $t^4$ , elles deviendront :

$$\begin{vmatrix} \mathbf{r} + \mathbf{r}' t \left( 1 + \frac{t^*}{3r^*} \right) \\ - \frac{1}{2} \mathbf{N} (\mathbf{u} \, \mathbf{t}' - \zeta t^*) \\ - \frac{1}{4} \mathbf{N} u \, t^* - \zeta t^* \end{vmatrix} = tang \, a \begin{cases} \mu + \mu' t \left( 1 + \frac{t^*}{3r^*} \right) \\ - \frac{1}{4} \mathbf{M} (\mathbf{u} \, \mathbf{t}' - \zeta t^*) \\ - \frac{1}{4} \mathbf{M} (\mathbf{u} \, \mathbf{t}' - \zeta t^*) \end{cases}$$

$$p + p' t \left( 1 + \frac{t^*}{3r^*} \right) = \frac{tang \, c}{cos \, a} \begin{cases} \mu + \mu' t \left( 1 + \frac{t^*}{3r^*} \right) \\ - \frac{1}{4} \mathbf{M} (\mathbf{u} \, \mathbf{t}' - \zeta t^*) \\ - \frac{1}{4} \mathbf{M} (\mathbf{u} \, \mathbf{t}' - \zeta t^*) \end{cases}$$

$$(6)$$

On peut simplifier encore ces équations en omettant le facteur  $1+\frac{r}{3r^2}$  qui multiplie r', r', p'; car la suite du calcul prouvera que l'omission peut être faite auns qu'îl en résulte d'erreur dans les termes qu'on doit conserver.

VI. Supposons maintenant que les trois observations données de la comete répondent successivement aux temps :

en sorte que l'époque t = 0 réponde à l'observation moyenne. Soient

les longitudes observées a°, a, a', et les latitudes ...... b°, b, b'.

Faisons de plus, pour abréger,

$$\begin{array}{ll} tang \ a^o = f^o, & tang \ a = f, & tang \ a' = f' \\ \frac{tang \ b^o}{\cos \ a^o} = g^o, & \frac{tang \ b}{\cos \ a} = g, & \frac{tang \ b'}{\cos \ a'} = g'. \end{array}$$
(7)

Si dans les équations (6) on fait successivement t=0,  $t=-\theta$ ,  $t=\theta'$ , on aura les six équations suivantes :

$$\begin{aligned} & r = f\mu \\ & r = \theta f' - \frac{1}{2} N a \theta^{4} \\ & - \frac{1}{2} N' (\theta^{4} + \frac{1}{2} N' a \theta^{4}) \\ & = f' \left\{ \mu - \theta \mu' - \frac{1}{2} M a \theta^{4} + \frac{1}{2} M' a \theta^{4} - \frac{1}{2} M' a \theta^{4} \\ & + \frac{1}{2} N' (\theta^{4} - \frac{1}{2} N' a \theta^{4}) \right\}^{-1} = f' \left\{ \mu + \theta' \mu' - \frac{1}{2} M' a \theta^{4} - \frac{1}{2} M' a$$

VII. Après la substitution qui se fait immédiatement des valeurs de r et de p, ces six équations se réduiront à quatre contenant les quatre inconnues  $\mu_1 \mu'_1 \gamma'_1 p'_2$ , sous forme linésire. Il faut d'abord s'occuper de la résolution de ces quatre équations.

Dans le cas présent, où les équations (8) ne sont exactes

qu'anx quantités près de l'ordre 9', il faudra omettre, dans le calcul de l'élimination, tous les termes qui seroient de cet ordre ou d'un ordre supérieur, attention qui contribuera à simplifier les résultats. On pourroit aussi établir les formes des diverses inconnues \u03c4, \u03c4, \u03c3, \u03c4, par A + B\$ + C\$' + D\$" + E\$\$" + F\$" + &c.; on reconnoitroit bientôt par la substitution, que ces quatre inconsues ne contiennent aucun termo constant indépendant de f et f'; que la quantité µ en particulier, ne contient pas même les tormes du premier degré, et qu'elle doit être divisible par 60', de sorte qu'on doit faire \( \mu = A \theta \theta' + B \theta \theta' + C \theta \theta' \text{. On trouveza pareillement que les trois autres inconnues doivent être de la forme A # + B 9' + C 0 + D # 9' + E 9', sans aller au-delà, afin de ne pas introduire dans les équations (8) des termes du quatrième ordre; et cette forme justifie l'omission que nous avons faite du facteur 1 + t dans les équations (6). On pourroit donc

par les coefficiens indéterminés, effectuer la résolution des équations (8); mais on y parviendra aussi facilement par les moyens ordinaires, et voici le résultat de ce calcul présenté sous la forme la plus simple dont il pareit susceptible.

VIII. Soit pour abréger,

$$\Delta = (f'g - fg') + (f^{\circ}g' - f'g^{\circ}) + (fg^{\circ} - f^{\circ}g). \quad (9)$$

Cette quantite qui se présente d'abord dans le résultat de l'élimination mérite une attention particulière : elle peut se mettre sogs la forme

$$(f'-f)(g'-g^{\circ})-(f'-f^{\circ})(g'-g),$$

et alors on voit aisément qu'elle est de l'ordre 98' (8+9'), c'est-à-dire du troisième ordre, et cette extréme petitiesse empêche le plus souvent qu'elle ne soit déterminée assez exactement par les données de l'observation. Soit de plus,

· quantités entre lesquelles on a les rélations

. 
$$B^{\circ} + B + B' = M_{\Delta}$$
  $E^{\circ} + E + E' = M'_{\Delta}$  (10)  
 $f^{\circ} B^{\circ} + f B + f' B' = N_{\Delta}$   $f^{\circ} E^{\circ} + f E + f' E' = N'_{\Delta}$   
 $g^{\circ} B^{\circ} + g B + g' B' = o$   $g^{\circ} E^{\circ} + g E + g' E' = o$ ;

les valeurs réduites de nos quatre inconnucs seront :

$$\begin{split} \mu &= \frac{a - \xi V + \xi \delta}{2 \Delta} \delta \delta' B + \frac{a \left(\delta' - \delta\right)}{6 \Delta} \delta' E \\ \mu' &= \frac{a - \xi V + \xi \delta}{2 \Delta} \left(\delta B^o - \delta' B'\right) + \frac{a \left(\delta' - \delta\right)}{6 \Delta} \left(\delta E^o - \delta' E'\right) \\ &+ \frac{M}{2} a \left(\delta' - \delta\right) + \left(\frac{1}{2} M^2 a - \frac{1}{2} M \right) \left(\delta' - \delta \delta' + \delta'\right) \\ \tau' &= \frac{a - \xi V + \xi \delta}{2 \Delta} \left(\delta \beta^o B^o - \delta' \beta'\right) + \frac{a \left(\delta' - \delta\right)}{6 \Delta} \left(\delta' \beta^o E^o - \delta' \beta' E'\right) \\ &+ \frac{N}{2} a \left(\delta' - \delta\right) + \left(\frac{1}{2} N^2 a - \frac{1}{2} N \xi\right) \left(\delta' - \delta \delta' + \delta'\right) \\ \rho' &= \frac{a - \xi V + \xi \delta}{2 \Delta} \left(\delta \beta^o B^o - \delta' \beta' B'\right) + \frac{a \left(\delta' - \delta\right)}{6 \Delta} \left(\delta \beta^o E^o - \delta' \beta' E'\right). \end{split}$$

IX. Avec ces valeurs, on calculera celles des six coëfficiens m, n, p, m', n', p'; ce qui se fera par les équations

$$m = \mu + M$$
  $m' = \mu' + M'$   
 $n = f\mu + N$   $n' = r' + N'$  (12)  
 $p = g\mu$   $p' = p'$ 

et ces six valeurs ne contiendront que les deux inconnues

ζ et ω sous forme linéaire. Calculant ensuite la valeur de & par la formule

$$k = mm' + nn' + pp', \qquad (13)$$

et substituant cette valeur ainsi que celle de  $s = \frac{1}{r^3} - \frac{1}{R^3}$ , dans l'équation

$$\zeta = \frac{k}{r^2} - \frac{K}{R^3}, \qquad (14)$$

on aura une première équation entre les quantités ¿ et r, dans laquelle & ne montera qu'au second degré.

Enfin on a de plus les deux équations

$$m^{\epsilon} + n^{\epsilon} + p^{\epsilon} = r^{\epsilon}$$
 (15)

$$m^{4} + n^{6} + p^{6} = r^{4}$$
 (15)  
 $m'^{4} + n'^{4} + p'^{6} = \frac{2}{r} - \frac{1}{a}$ , (16)

dans lesquelles il faudra faire de semblables substitutions pour obtenir les équations finales auxquelles se réduit la solution da problème.

L'équation (16) appartient à une orbite elliptique dont le demi-grand axe = a; mais comme on suppose ordinairement

que l'orbite des comètes est parabolique, on pourra faire = 0, ce qui donnera une équation de plus que d'inconnues. Et cette circonstance pourra offrir diverses combinaisons dont on profitera pour rendre moins difficile la détermination des inconnues r ct &.

Nous donnerous ci-après le moyen de vaincre ces difficultés et de parvenir à des résultats dont la pratique puisse s'accommoder. Mais avant tout, nous examinerons, avec tout le détail nécessaire, le cas où l'on a b' = b; c'est-à-dire où les trois observations sont faites à des intervalles de temps égaux. Cette condition apporte dans les calculs une grande simplification, et on peut toujours y satisfaire, en interpolant les observations faites à peu de distance les unes des autres.

X. Soit donc 6' = 0, et les formules (11) se réduiront aux suivantes :

$$\mu = \frac{a \cdot b}{a \cdot \Delta} B$$

$$\mu = \frac{a \cdot b}{2 \cdot \Delta} (B^o - B^c) + (\frac{1}{4} N^c a - \frac{1}{2} N^c \zeta) b^a$$

$$\gamma' = \frac{a \cdot b}{2 \cdot \Delta} (f^o B^o - f^c B^c) + (\frac{1}{4} N^c a - \frac{1}{4} N^c \zeta) b^a$$

$$p' = \frac{a \cdot b}{2 \cdot \Delta} (g^o B^o - g^c B^c).$$

Or j'observe qu'on peut omettre les termes affectés de  $\delta^a$  dans les valeurs de  $\mu'$  et  $\ell'$ . En effet, dans les équations (6) on a négligé, par rapport à  $\mu'$ , la partie  $\frac{\mu'' \delta}{3 f'}$ , parce que le premier terme de  $\mu'$  étant de la forme  $\Lambda^{\delta}$ , cette partie seroit devenue  $\Lambda^{\delta}$ ; et multipliée par  $\delta$ , comme l'est  $\mu'$  dans les équations (6),

elle scroit montée au quatrieme degré, afini elle a dù être exclue des équations (6) qui me continnent pas les termes affectés de s'ou s'. D'un autre côté cependant, en coasidérant s'comme très-petit, le coëfficient A qui affecte s' doit être très-grand, afin que A s'ait la valeur finis qui convient à la quantité s'; de borte que A s' désigne réellement une quantité de l'ordre s'. Ainsi eu conservant dans les formules précédentes les termes affectés de s', qui ne peuvent être beaucoup augmentés par leurs coëfficiens, on n'ajoute pas à l'exactitude de ces formules préchet des quantités du même ordre out été omises. Done il faut supprimer entièrement ces termes, et on aura les valeurs très-simples :

$$\mu = \frac{\omega \delta^{*}}{3\Delta} B$$

$$\mu' = \frac{\omega \delta}{3\Delta} (B^{\circ} - B')$$
(17)

(10)  

$$r' = \frac{\sigma \theta}{2\Delta} (f^{\circ} B^{\circ} - f' B')$$

$$p' = \frac{\omega \theta}{2\Delta} (g^{\circ} B^{\circ} - g' B')$$

dans lesquelles l'inconnue ( ne se retrouve plus.

XI. Avant d'aller plus loin, il convient de déterminer les quantités M, N, M, N', qui dépendent du mouvement de la terre. Et d'abord, si on appelle A la longitude de la terre, ou celle du soleil augmentée de 180°, au moment de la seconde observation, on aura

M = R cos A, N = R sin A.

Appelons encore pour un temps quelconque #:

- · l'excentricité de l'orbite terrestre , • la longitude héliocentrique de la terre ,
- > la longitude de l'aphélie , .

V ou R le rayon vecteur,

on aura par les propriétés du mouvement elliptique et en regardant y comme constant,

$$\frac{1-t^*}{R} = 1 - i\cos(\theta - \gamma)$$

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{V(1-t^*)}{R^*}, \quad \frac{dR}{dt} = -\frac{i\sin(\theta - \gamma)}{V(1-t^*)}.$$
(18)

Or on a  $X = R \cos \phi$ ,  $Y = R \sin \phi$ ; de-là on déduira les valeurs de  $\frac{dX}{dt}$  et  $\frac{dY}{dt}$ , lesquelles en faisant t = 0 on  $\phi = A$ , deviendront celles des coëfficiens M' et N': on aura-dono

$$\mathbf{M}' = \frac{-\sin \mathbf{A} + i\sin \gamma}{\sqrt{(1-\epsilon')}}, \quad \mathbf{N}' = \frac{\cos \mathbf{A} - i\cos \gamma}{\sqrt{(1-\epsilon')}}.$$

XII. Si au lieu de la constante y on introduit l'anomalie

vraie  $\Upsilon = A - \gamma$ , ce qui donne  $\gamma = A - \Upsilon$ ; on aura, en développant ces expressions jusqu'aux s' inclusivement,

$$M' = -\sin \Lambda \left(1 - \cos \Psi + \frac{1}{2} e^{2}\right) - \cos \Lambda \sin \Psi$$

$$N' = \cos \Lambda \left(1 - \cos \Psi + \frac{1}{2} e^{2}\right) - \sin \Lambda \sin \Psi$$

Par un semblable développement on a

$$R = i + i \cos \Psi - i^* \sin^* \Psi$$

$$\frac{1}{R} = i' - i \cos \Psi + i^*;$$
(19)

De sorte qu'on peut écrire ainsi les valeurs de M' et N',

$$\begin{aligned} \mathbf{M}' &= -\sin\Lambda\left(\frac{1-\frac{\gamma}{2}s^2}{R}\right) - \sin\Psi\cos\Lambda \\ \mathbf{N}' &= +\cos\Lambda\left(\frac{1-\frac{\gamma}{2}s^2}{R}\right) - \sin\Psi\sin\Lambda; \end{aligned} \tag{20}$$

d'où résulte

$$M'^{4} + N'^{2} = \frac{2}{R} - 1$$
 $MM' + NN' = -1 \sin \Psi \cdot R_{*}$ 
(21)

On conserve dans ces expressions le quarré s' de l'exentricité, quoique ce terme soit très-petit, parce qu'il ne complique presque pas le calcul, et que si on Pomettoit entièrement, la valeur de R se réduiroit à 1+ ces \*, et ne correspondroit plus aixes exactement au logarithme donné par les éphémérides. On peut supposer pour les temps voisins de celui-ci, s = 0,01679, alors on a \*= 0.000819, et

$$log\left(\frac{1-\frac{1}{2}t^2}{R}\right) = log\frac{1}{R} - 0.0000612.$$

A l'égard du terme \*sin \*, on le calculera en prenant dans les tables le lian de l'aphélie  $\gamma$  qui est très-peu variable, d'où l'on conclura l'anomalie \* =  $A - \gamma$ . On peut encore déterminer la quantité \*sin \* avec une précision suffisante par la scule valour connue du logarithme de R; car tirant de ce

logarithme le nombre  $\frac{1}{R} = 1 + u$ , on aura  $* \cos \Psi = 1 - u$ , et de-là

$$\epsilon \sin \Psi = \pm \sqrt{\left[\left(\epsilon + \epsilon^* - u\right)\left(\epsilon - \epsilon^* + u\right)\right]}. \tag{}$$

Quant au signe de cette quantité, il sera positif depuis le premier juillet jusqu'au premier janvier, et négatif dans les six autres mois.

Enfin on peut encore observer que les quantités  $\frac{1-\frac{1}{4}e^4}{R}$  et

sin v, qui entreront comme coëfficiens dans nos formules, sont liées entr'elles par cette relation:

$$\left(\frac{1-\frac{1}{s}\,e^2}{R}\right)^2+e^2\sin^2\Psi=\frac{2}{R}-1.$$

XIII. Il s'agit maintenant de former les coëfficiens des équations à résoudre, de la manière la plus simple et la plus commode pour la pratique. Pour cela, il convient de remetire à la place de f, g,  $f^o$ ,  $g^o$ , &c., leurs valears en a, b,  $a^o$ ,  $b^o$ , &c. données immédiates des observations. Cette aubstitution étant faite d'abord dans la quantité  $\Delta_i$  on prendra pour abréger,

$$D = tang b' sin (a - d') + tang b'' sin (a' - a)$$

$$+ tang b sin (a' - a'), \qquad (23)$$

et on aura  $\Delta = \frac{-D}{\cos a \cos a \cos a}$  Faisant ensuite les mêmes substitutions et celles de  $M = R \cos A$ ,  $N = R \sin A$ , dans les valeurs de B', B, B', on aura

$$\frac{\mathbf{B}}{\mathbf{A}} = \frac{\mathbf{R}\cos a}{\mathbf{D}} \left[ \tan g \ b' \sin \left( \mathbf{A} - a' \right) - \tan g \ b' \sin \left( \mathbf{A} - a' \right) \right]$$

$$\frac{B'}{A} = \frac{R\cos a'}{D} \left[ tang b^a \sin (A - a) - tang b \sin (A - a^a) \right]$$
 (64)

$$\frac{\mathbf{B}^{\bullet}}{\mathbf{A}} = \frac{\mathbf{R}\cos a^{\bullet}}{\mathbf{D}} [tang \ b \ \sin (\mathbf{A} - a') - tang \ b' \sin (\mathbf{A} - a)].$$

Soit encore pour abréger,

$$C = tang b' sin (A-a^*) - tang b^* sin (A-a'), \quad (25)$$

la première des équations (17) donnera  $\mu = \frac{R \cdot \theta^2}{2D} C \cos a_j$  or par les triangles rectangles TCK, TKG (fig. 1), on a TK =  $j \cos b_i$  et TG ou  $\mu = j \cos b \cos a_j$  donc en introduisant j à la place de  $\mu$ , on autorité de  $\mu$  de  $\mu$ , on autorité de  $\mu$ , on autorité de  $\mu$ , on autorité de  $\mu$  de

$$\rho = \frac{\mathbf{R} \cdot b^{\alpha} \mathbf{C}}{a \, \mathbf{D} \cos b} = \frac{\mathbf{R} \cdot b^{\alpha} \, \mathbf{C}}{a \, \mathbf{D} \cos b} \left( \frac{1}{r^{3}} - \frac{1}{\mathbf{R}^{3}} \right). \tag{26}$$

Substituant de même l'expression de  $\mu$  en  $\ell$ , dans les valeurs de m, n, p, des équations (12), on aura

$$m = \rho \cos a \cos b + R \cos A$$

$$n = \rho \sin a \cos b + R \sin A$$

$$p = \rho \sin b,$$
(27)

Cette équation seroit donnée immédiatement par le triangle CST; car en appelant c l'angle entre le soleil et la comète; les cêtés compris sont R et e, et le côté opposé r, ce qui donne

Or l'angle c a pour mesure l'hypoténuse d'un triangle sphérique rectangle dont les côtés sont b et  $180^{\circ} - A + a$ , on a donc  $\cos c = -\cos b \cos (A - a)$ .

XIV. Les coëfficiens C et D se déduisent immédiatement des données du problème par les formules (33) et (25); si ensuite on fait

$$\cos c = -\cos b \cos (A - a)$$
,  $\hbar = \frac{R b \cdot C}{a D \cos b}$ , (28)  
on agra les deux équations

$$r = h\left(\frac{1}{r^2} - \frac{1}{R^2}\right)$$

$$r = R^2 - r\left(2R\cos c\right) + r^2, \qquad (29)$$

dans lesquelles il n'y a d'inconnues que les deux côtés r et a du triangle SCT.

Si on élimine , de ces deux équations, on aura une équation en r du huitième degré, mais qui sera divirible par r — R, et s'abaissera immédiatement au septième. C'est le résultat auquel sont parvenus tous ceux qui vont traité avec auccès le problème des comètes; et ce résultat est d'autant ples remarquable, que les équations (29) se déduisent assez festiement des données de l'observation, et qu'elles ont lieu sans supposer que l'orbite de la comète soit une parabole.

XV. Comme les quantités ret ; sont essentiellement positives, il n'y aura d'admissibles, parmi les diverses solutions des équations (29), que celles qui donneront ret ; positives. Or en construisant les deux courbes de genre hyperbolique qui représentent ces équations, et examinant hes diverses sintersections dont elles sont susceptibles, on pazzignt à cette conclusion générale sur le nombre de solutions utiles que ces équations comportent:

Si 3h cos c est positif et plus grand que R<sup>4</sup>, les équations (29) admettront une solution et n'en admettront qu'une; dans les autres cas, ces équations auront deux solutions ou n'èn auront pueune.

XVI. A l'inspection de l'équation 
$$t = h\left(\frac{1}{r^2} - \frac{1}{R^2}\right)$$
, on voit

que le signe h doit être le même que celui de  $\frac{1}{r^2} - \frac{1}{R^3}$ . Doné si h est positive, on aura r < R, p'est-h-dire que la cognète sera moins éloignée du soleil que n'est la terre. Au contraire, ai h est négatif, on aura r > R. Dans, le cas oin l'on éturoit D = 0, h seroit infini et on auroit r = R, c'est-à dire que la comête et la terre seroient à égale distance du soleil. Ce cas est, d'après la remarque de Lambert, celui où les trois lieux

apparens de la comète seroient situés dans le plan d'un même grand cercle; car pour que trois points dont les longitudes sont  $\sigma, \sigma, \sigma, \phi$ , et les lattiudes  $\delta^p, \delta, \delta^p$ , respectivement, soient situés dans le plan d'un même grand cercle, il faut qu'on ait l'équation  $\phi = tang$   $b' sin(\alpha-\alpha') + tang$   $b' sin (\alpha'-\alpha) + tang$   $b' sin (\alpha'-\alpha)$ . Done lorsqu'on aura D = 0, ou seelement D Irès-petit, on pourra en conclure, ou exactement, ou au moins par approximation, b'

r = R et p = 2R cos c.

XVII. C'est une circonstance peu favorable que celle où l'on tombe sur des valeurs de Drès-petites; cat alors une erreur irès-possible d'une ou de deux minutes sur quelqu'une des quantités données par l'observation, pourroit changer dans une proportion notable la valent de D, ou même lui donner un aigné contraire à celoi qu'elle doit avoir. Dans ce cas, il n'y a aucune conclusion certaine à tirèr des équations (29), sinon qu'on a à-peu près r = R et p = 2R coe e; ou se dispensera done alors de chercher les racines de cos équations, ét on aura recotra aux attres équations qui seront données ci-après.

XVIII. Dans les autres cas, la résolution des équations (29) s'effectuera assez facilement par les fausses positions; mais pour cela il est bon de connoître d'avance les limites de r et de s.

Lorsque h est positif on a r < R; mais la seconde des équations (29) donne  $r = R^* \sin^* c + (p - R \cos c)^*$ ; donc on a même temps  $r > R \sin c$ . Ces deux limites auxquelles on peut joindre celles de  $\rho$ , savoir  $\rho > 0$  et  $\rho < R \cos c$ , sont soffisantes pour diriger le calcul et rendre la résolution asser prompte.

Si h est négatif et cos c positif, soit h = -i; ayant déjà  $r > \mathbb{R}$ , on doit avoir par conséquent  $p > 2 \mathbb{R}$  cos c; mais de l'équation  $\frac{1}{r^2} = \frac{1}{\mathbb{R}^3} - \frac{p}{i}$ , on tire  $p < \frac{i}{\mathbb{R}^3}$ ; donc on aura

 $r < V\left(\mathbf{R} - \frac{2\mathbf{R}\,i\,\cos\,c}{\mathbf{R}^3} + \frac{i^*}{\mathbf{R}^4}\right)$ . It fant observer que si on n'avoit pas i > 2  $\mathbf{R}^i\,\cos\,c$ , les deux limites de seroient incompatibles, et il n'y auroit pas de solution.

Enfin si h est négatif, aimsi que  $\cos c_i$  soit h = -i, et  $\cos c = -l$ , on aura toujours  $p < \frac{i}{R^2}$ , et l'autre limite sera simplement p > 0: celles de r seront en même temps r > R et  $r < \sqrt{\left(R^2 + \frac{2R^2l}{R^2} + \frac{l^2}{R^2}\right)}$ .

XIX. Il faut maintenant faire la substitution des valeurs de m', n', p', dans l'équation (16): or en vertu des formules (12), (17) et (24), on a

$$m' = M' + \frac{R \cdot \theta}{2D} \begin{cases} \cos a^* \tan b \sin (A - a') - \cos a^* \tan b' \sin (A - a) \\ + \cos a' \tan b \sin (A - a') - \cos a' \tan b' \sin (A - a) \end{cases}$$

$$n' = N' + \frac{R \cdot \theta}{2D} \begin{cases} \sin a^* \tan b \sin (A - a') - \sin a' \tan b \sin (A - a) \\ + \sin a' \tan b \sin (A - a') - \sin a' \tan b' \sin (A - a) \end{cases}$$
(30)

$$p' = \frac{R \cdot \theta}{2D} \left\{ tang b^* tang b^* sin(A-a') - tang b^* tang b' sin(A-a) \right\} + tang b' tang b' sin(A-a') - tang b' tang b' sin(A-a) \right\}$$

Appelons F, G, H les quantités qui multiplient  $\frac{R \circ \delta}{2D}$  dans les valeurs de m', n', p' respectivement; nous aurons en substituant aussi les valeurs de M' et N':

$$m' = -\sin \Lambda \left(\frac{1 - \frac{1}{4}\epsilon^4}{R}\right) - \epsilon \sin \Psi \cos \Lambda + \frac{R * \delta}{2D} F$$

$$n' = \cos \Lambda \left(\frac{1 - \frac{1}{4}\epsilon^2}{R}\right) - \epsilon \sin \Psi \sin \Lambda + \frac{R * \delta}{2D} G g$$
d'où résulte

$$m'' + n'' = \frac{2}{R} - \iota - \frac{R \circ \theta}{D} \left( \frac{\iota - \frac{\iota}{4} \cdot \iota}{R} \right) (F \sin A - G \cos A)$$
$$- \frac{R \circ \theta}{D} \cdot \iota \sin \Psi (F \cos A + G \sin A)$$
$$+ \frac{R' \circ \theta}{4 D^*} (F^* + G^*).$$

Donc se pour abréger encore les expressions on fait

$$F = 2 tang b' sin (A-a^a) sin (A-a') - tang b' sin (A-a^a) sin (A-a) - tang b' sin (A-a') sin (A-a)$$

$$Q = tang b, sin (2A - a^o - a') - tang b' cos (A - a') sin (A - a) - tang b' cos (A - a') sin (A - a)$$

$$- tang b' cos (A - a') sin (A - a)$$

$$H = -2 tang b^a tang b^i sin (A-a) + tang b tang b^a sin (A-a') + tang b tang b' sin (A-a').$$

Les trois quantités m', n', p', pourront être mises sous cette forme :

$$m' = \sin A \left( \frac{R * \theta}{2D} P - \frac{(1 - \frac{1}{4} t')}{R} \right) + \cos A \left( \frac{R * \theta}{2D} Q - t \sin \Psi \right)$$

$$n' = -\cos A \left(\frac{R \circ \theta}{aD} P - \frac{(1 - \frac{\epsilon}{a} \circ t)}{R}\right) + \sin A \left(\frac{R \circ \theta}{aD} Q - \epsilon \sin \theta\right)$$

$$p' = \frac{R \circ \theta}{aD} H, \tag{3a}$$

et leur substitution dans l'équation (16) donnera

$$\frac{z}{r} - \frac{t}{a_1} = \frac{z}{R} - t - \frac{R \circ \theta}{D} \left( \frac{t - \tau_1 v}{R} P + v \sin \Psi Q \right) + \frac{R \circ v \circ \theta}{4D^*} (P^* + Q^* + H^*).$$
(33)

XX. Si l'on suppose que l'orbite est parabolique, on aura

i = o, et l'équation précédente devra être combinée avec l'équation

$$u = \frac{1}{r^3} - \frac{1}{R^3}; \qquad (34)$$

d'où l'on voit que la résultante en r ne sera que du sixième degré.

Cette equation aura toujours une racine réelle positive ; car en faisant u = x,  $\frac{1}{t} = y$ , si on construit les deux paraboles qui ont pour équations

$$y' = \frac{1}{R} - \frac{1}{x} - Kx + Bx^{2} \qquad (1)$$

$$y' = x + \frac{1}{R^{3}}.$$

La première sera une parabole ordinaire, ayant son axe dirigé dans le sens des ordonnées. Cette courbe est située toute entière du côté des y positives, et ne coupe point la ligné des abscisses, parce que le second membre de l'équation (33) formé de la somme de trois quarrés, ne sauroit devenir nul et a ses facteurs imaginaires. D'ailleurs lorsque x = 0, l'ordonnée  $\sqrt{x = \frac{1}{12}} = \frac{1}{2}$ , ou à peu près  $y = \frac{1}{2}$ .

La sconde courbe est une parabole cubique dons que branche cétend à l'infini dans l'angle des « et y positives, ét l'autre dans l'angle des « et y negatives. Lorsque « = 0, l'ordonnée y = 1 no de l'angle des « et y negatives. Lorsque » = 0, l'ordonnées sont plus graides vets l'origine des abscisses que celles de la première parabole. Mais comme à une grande distance de l'originé c'est le contraire qu'il parabole y aura nécessairement une intersection ; et il ne peut y en avoir qu'une parec que la parabole o'rdinnère repose sa convésisé à

la ligne des abscisses, tandis que la parabole cubique lui oppose sa concavité (veyez fig. 4).

Le système des équations (33) et (34) est donc préférable à celui des équations (29), non-sculement parce que le degré de l'équation finale est moindre, mais encore parce que la solution de celles-là est toujours unique, et me présente aucune ambiguité.

... Il faut observer néammoins que l'équation (33) est sojette au même inconvénient que la première des équations (29), dans le cas où D est très-peiit, parce qu'alors les crreurs des observations ont une trop grande influence sur la valeur de D; et qu'ainsi la résolution des équations (33) et (34) pourroit conduire à des résultats défectueux.

XXI. Pour obvier à cet inconvénient, il faut éviter tout emploi du coefficient D, et on en le lucrescement la facilité, pnisque le problème des comètes , dans la supposition d'une arbite parabolique , offre une équation de plus que d'inconnues. Par l'équation (a6), on a  $\frac{R+\vartheta}{2D} = \frac{r}{6C}$  et cette valeur étant substituée dans l'équation (33), on aura, en avivant togiours l'hypothèse parabolique , c'est-à-dire en faisant  $\frac{1}{c} \Longrightarrow 0$ ,

$$\frac{a}{r} = \frac{a}{R} - 1 - \frac{a_f \cos b}{bC} \left( \frac{1 - \frac{1}{4} t^2}{R} P + i \sin \theta \cdot Q \right) + \frac{e^* \cos^* b}{b^* C^*} \left( P^* + Q^* + H^* \right);$$
(35)

équation qui devra être combinée avec l'équation

 $r^{s} = R^{s} - \rho \left( 2R \cos c \right) + \rho^{s}, \qquad (36)$ 

afin d'en tirer les valeurs de r et p.

Si on éliminoit r ou r de ces deux équations, l'équation finale ne monteroit encore qu'au sixième degré. D'ailleurs les coefficiens de ces équations se déduisont, avec une exactitude

suffisante, des données de l'observation. Le coëfficient C quisert de diviseur, est celui qu'on connoltra avec le plus de précision; car en regardant ê comme une quantité du premier ordre, C est du premier ordre aussi, et les trois autres P, Q, H du second. Il paroit donc que la combinaison des équations (38) et (36) réunit tous les avantages qu'on peut desirer dans la solution du problème des comètes, et c'est à cette combinaison qu'il convient de s'arrêter définitivement.

## XXII. On peut prouver encore que les équations (35) et (36) auront toujours une solution en nombres positifs.

En effet, si on décrit les deux courbes qui répondent à ces équations, en prenant p pour l'abscisse et r pour l'ordonnée; le lieu de l'équation (36) sera une hyperbole équilatère dont le centre est sur la ligne des abscisses à la distance, R cos c, et dont le desni-axe, dirigé suivant les ordonnées = R sin c (royez fig. 3).

L'équation (34), qu'on pourroit réduire à la forme  $y(x^*+a^*)=a^*b$ , appartient à une courbe qui , comme la conchoîde supérieure, a pour asymptote la ligne des abscisses, et est située toute entière d'an même côté de cette ligne; as plus grande ordonnée étant b. Lorsque  $_1=0$ , l'ordonnée d'hyperbole équilatère = R, celle de la seconde courbe  $_2^*$  R  $_2^*$  R peu-près; donc puisque la psemière s'éloigne

à l'infini de l'axe, tandis que l'aute a les rapproche de plus en plus à mesure que l'abscisse est plus grande, il s'ensuit que les deux courbes auront nécessairement une intersection dans le sens des abscisses positives et n'en auront qu'une. Ainsi la résolution des équations (35) et (36) aura encore l'avantage d'être toujours possible et de n'offiri avance ambiguité.

Pour avoir les limites de r, il faut observer que les seconds membres des équations (35) et (36) ne peuvent se réduire à zéro, et qu'ils ont tous deux un minimum. Le minimum de r, dans l'équation (36); est R sin C. Soit Z le minimum du second membre de l'équation (36), et il est clair qu'on aura à la fois r > R sin c et  $r < \frac{s}{Z}$ . Au moyen de ces limites, il sera toujours assez facile de résoudre les équations dont il s'agit par les faisses positions.

XXIII. L'appliestion de nos formules exige que le temps \$\textit{s}, donné en jours et fractions de jour, temps moyen, soit couverit en arc du moyen mouvement du soleil; cet arc étant lui-même réduit en parties du rayon 1. Pour fairé cette double réduction, il suffirs de multiplier \$\theta\$ par \( \frac{2\pi}{365.25638} \) s'est-è-dire qu'il faudra ajouter au logarithme de \$\theta\$, compté en jours du temps moyen, le logarithme constant 8'2355631.

En faisant abstraction des circurs des observations, les coëfficiens qui entrent dans l'équation (35) ne doivent être censés exacts qu'aux quantifés près de l'ordre s', d'où l'on voit qu'il faut choisir trois observations faites dans un intérvallé de temps pen considérable, et qui n'excède pas quinze à vingt jours. Mais il ne faut pas non plus que les observations soieut trop rapprochées, parce qu'alors le mouvement géocentrique de la cométe seroit trop petit, et les creturs des observations auraient une trop genade influence aux les résultats.

XXIV. Après avoir résolu les équations (35) et (36) qui feront connoître les quantités r et r, il reste à déterminer les élemens de l'orbite; mais comme ces élemens, tels qu'ils résultent d'une première approximation, ne peuvent pas être fort exacts, et qu'il y aura toujours lieu à les corriger par le moyen d'observations plus élogiarées entrélles, on pourra se boriere le plus souvent à cherchèr une valeur approchée de la distance périhélie, et de l'instant du passage au périhèlie ; car avec la comoissance suprochée de ce deux élémiers, on est en état de

procéder au calcul nécessaire pour obtenir une orbite corrigée... Or si on appelle « la distance périhélie, et qu'on calcule « par la formule

$$k = mm' + nn' + pp',;$$

comme cette quantité est égale à  $\frac{rdr}{dt}$ , si elle est négativa, on saura que la comète s'approche de son périhélie ; et si elle est positive, on saura qu'elle s'en éloigne. De plus, au moyen de  $k_1$  on aura la distance périhélie

$$\Pi = r - \frac{1}{3} k^a, \qquad (37)$$

Cette distance étant connue, on déterminera l'anomalie vraie 4 de la comète au moment de la seconde observation, par la formule

$$\cos^4 \frac{1}{2} 4 = \frac{\Pi}{r}. \tag{58}$$

Enfin l'anomalic étant connue, on cherchera dans la table des comètes le temps T qui répond à cette anomalie : faisant ensuite

$$t = \pi^{\frac{1}{4}} \cdot \mathbf{T},$$
 (39)

on aura le temps é employé par la comète à parcourir l'anomalie 4. Ce temps étant sjouté à l'époque de l'observation moyenne, si la comète avance vers son périhélie, ou en étant retranché, si elle s'en éloigne, donnera l'instant du passage au périhélie.

Tout se réduit donc à déterminer la quantité k, dont la grandeur et le signe sont également nécessaires à considérer. Or en substituant les valeurs données par les équations (32), on trouve

on trouve
$$k = p \cos b \sin \left( A - a \right) \left( \frac{p \cos b}{6C} P - \frac{\left( 1 - \frac{1}{2} s^4 \right)}{R} \right) + p \sin b, \frac{p \cos b}{6C} H$$

$$+ \left( R - p \cos c \right) \left( \frac{p \cos b}{6C} Q - s \sin \psi \right)$$
(40)

**XXV.** Mais si on vent déterminer à la fois tous les élémens de l'orbite, il sera inutile de chercher partiellement la valeur de k, et il faudra calculer les valeurs des six quantités m, n, p, m', n', p', par les équations (27) et (32).

Ces valeurs étant connues, on en déduira immédiatement, celles des trois quantités mn' - m'n, mp' - m'p, np' - n'p.

La première étant égale à  $\frac{n^2}{\sin^2 v} \frac{dz}{dz}$ , fera comoltre par son signe ai le mouvement de la comète est direct ou s'il est rétrograde. Dans le première cas,  $mn^2 - m^2n$  doit être positif, et dans le second il era n'égale.

Appelons maintenant I l'inclinatson de l'orbite, et S la longitude de celui des deux nœuds que la comète devance dans l'ordre des signes. On aura, par les propriétés du mouvement parabolique, les trois éduations:

$$mn' - m'n = \pm \cos I \sqrt{2}\Pi$$

$$mp' - m'p = \pm \sin I \cos S \sqrt{2}\Pi$$

$$np' - n'p = \pm \sin I \sin S \sqrt{2}\Pi$$
(41)

Dans cas formules qui doivent toujours donner  $I < go^*$  et  $\sqrt{2}$  H points, il faut prendre les signes ambigus du second miembre tous positivement, lorsque mn' - m'n est positif, et tous négativement, lorsque mn' - m'n est négatif. La longitude S en particulties seux determinée par la formule

$$tang S = \frac{np - np}{mp - mp}. \tag{42}$$

Maia cette formule, qui convient également aux angles S et 180° +, S, donne la position de la ligne des nœuds, et n'indique pas l'un des nœuds plutôt que Pautre. On achèvers de déterminer S en calculant l'inclinaison I par la formule

the direction stang 
$$I = \frac{mp - mp}{(mn - mn)\cos S}$$
, which is the standard  $I = \frac{mp - mp}{(mn - mn)\cos S}$ .

et prenant des deux valeurs de S celle qui reud tang I positive.

Si cos S étoit très-petit, il seroit plus exact de déterminer tang I par la formule

$$tang I = \frac{np' - n'p}{(mn' - m'n) \sin S},$$
 (43)

et on leveroit toujours de la même manière l'indétermination de S.

. Le nasud ainsi déterminé per la valeur de S, sera le næud accerdant, si le mouvement est direct et la latitude boréale, ou si le mouvement est rétrograde et la latitude australe. Dans les deux autres cas, ce sera le nœud descendant, et il faudra ajouter 180° à S pour avoir le lieu du nœud accendant.

Les angles S et I étant déterminés, on aura la distance périhélie II par la formule

$$\Pi = \frac{(mn' - mn')^*}{2 \cos^* I}; \tag{44}$$

on pourroit aussi la trouver indépendamment de ces anglespar la formule.

$$2 \Pi = (mn' - m'n)^n + (mp' - m'p)^n + (np' - m'p)^n$$
, (45)  
quì résulte évidemment des équations (41); et il est aisé de  
voir que cette dernière valeur s'accorde avec la formule (37).  
Car en général le produit  $(m' + n' + p'')$  ( $m' + n'' + p''$ ), se

$$(mm'+nn'+pp')^* + (mn'-m'n)^* + (mp'-m'p)^* + (np'-n'p)^*.$$

décompose en ces quatre quarrés :

Donc la somme des trois derniers quarrés = 
$$(m^* + n^* + p^*)$$
  
 $(m^* + n^* + p'^*) - (mm' + nn' + pp') = r^* \cdot \frac{2}{3} - k^* = 2r - k^* = 2\Pi$ 

XXVI. Avec la distance périhélie Π et le rayon vecteur r, on calculera l'anomalie vraie t de la comète au moment de la seconde observation, et de-là l'instant du passage au périhélie, ainsi on'on l'a expliqué dans l'art. XXIV: Enfin pour avoir le lieu du périhélie, on calcalera la longitude héliocentrique ; de la comète par la formule

$$tang \phi = \frac{n}{m}, \quad (46)$$

ayant soin de choisir entre les deux angles e et e + 180° qui conviennent également à cette tangente, celui qui rend sin e de même signe que n, ou cos e de même signe que m.

's étant sinsi connu', on trouvers toujours que c. S. est positif et plus petit que 160°, conformément à la supposition faite que S est la longitude de celui des deux mends qui est moins avancé que la comète dans l'ordre des signes. Cela posérioit è la distance de la comète su nocud dont la longitude det S, on calculer a par la formule

$$tang s = \frac{tang (s - S)}{cos I}, \tag{47}$$

et le lieu du périhélie sur l'orbite sera

S + c + 4 si la comete marche vers son périhélie, ou S + c - 4 si elle y à déjà passé.

XXVII. Pour éviter la peine de chercher àlleurs la démontration des formules (às), nous erayons devoir l'ajouter ici.

Des équations différentielles () on déduit immédiatement des intégrales autonntes, qui expriment que les aires décrites dans les diverses projections de l'orbite sensi proportionnalles

xdy - ydx = Cdt

$$xdz - zdz = C'dt$$

$$ydz - zdy = C''dt; minom reimant.st$$

on en tire d'abord l'équation C'x - C'y + C''x = 0,

qui prouve que la trajectoire est située dans un même plan. En faisant z = 0, cette équation doit donner pour la ligne des nouve \_\_\_\_\_\_ tong S, sinsi on aurs C' \_\_\_\_ C tong S. Du rayon r décrivons dans le plan des s et y l'arc indéfini s dont l'origine soit sur l'axc des s; let coordonnées du plan qui répondent à l'extrémité de cot arc seront:

$$x = \cos s$$
,  $y = \sin s$ ,  $z = \frac{C'}{C} \sin s - \frac{C''}{C'} \cos s$ .

On aura donc aussi

$$dz = ds \left( \frac{C'}{C'} \cos s + \frac{C''}{C'} \sin s \right)_{s}$$

et dans le cas où s=3,  $\frac{dz}{ds}$  devient la tangente de l'inclinaison ou tang I : on à donc

tang 
$$I = \frac{C''}{C'}\cos S + \frac{C''}{C'}\sin S = \frac{C''}{C'\cos S}$$

donc C' = C' cos S tang I et C" = C' sin S tang I.

Cela posé, les équations (48) rapportées à l'époque on l'on a x = m, y = n, &c. devienment

$$mp' - m'p = C' \cos S \tan g I$$
  
 $np' - n'p = C' \sin S \tan g I$ ,

et il ne reste à déterminer que C'. Or dans l'équation (16) qui peut s'écrire ainsi :

$$\frac{dx'+dy'+dz'}{dt'}=\frac{2}{r}-\frac{1}{a},$$

le premier membre =  $\frac{dr + r'dr'}{ds'}$ , multipliant de part et d'autre par r', et meltant à la place de  $\frac{rdr}{ds}$  sa valeur k, on en

The control of the second seco

Mais l'aire  $\frac{1}{2}(xdy - ydx)$  est la projection sur le plan de l'écliptique, de l'aire  $\frac{1}{2}r^2d\phi$  décrite dans le plan de l'orbite; done puisque l'inclinaison mutuelle de ces deux plans est 1,

$$\frac{r d o}{dt} = \frac{x d y - y d s}{dt \cos 1} = \frac{C}{\cos 1}$$

Dog

Faisant à la fais r = R et k = 0, le second membre se réduit à cos  $I\left(2H - \frac{R}{a}\right)$  Donc on a en général,

$$C = \pm \cos I \sqrt{\left(a \Pi - \frac{\Pi^a}{A}\right)},$$

et en particulier, lorsque l'orbite est parabolique,

ce qui donne les formules (41).

XXVIII. La solution que nous verons de developers pour le cas où les observations sont faites à des intervalles de temps égaux, paroit avoir fonte l'exectitude et la simplicité qu'on peut desirer dans une question dont la difficulté est généralesment reconnue. Si par des ricronstances peu flavorables cette solution pre conduit pas à des résultats suffisamment exacts, il faudra s'en prendre h l'imperfection des' observations et nou, aux négligences que nous nous sommes permises dans la réduction des formoles. En vain vondroit- en ponseer plus loislementitude de ces formules (es qui ne pourroit se faire quepar des calcals trop compliqués pour être de quelqu'attiliés dans la pratique », les creuras des observations dominercient toujours et empécheroient les résultats de passer un certain degre d'approximation. D'allèure, on sait assez que trois observations prises à pou de distance les unes des autres, ne peuvent. pas déterminer assez exactement l'orbite d'une comète, et qu'il fant toujours recourir à des observations plus éloignées pour rectifier les élèmens détermines par une premiere approximation. Il est donc inutile de pousser le scrupule trop loin sur cette? première approximation, et l'objet doit être suffisamment rempli par la methode que nous avons exposée.

Lorsque les trois observations données ne seront pas également distantes entr'elles; il faudra comme nons l'avons dejà dit, calculer par l'interpolation un nouveau lieu qui soit avec deux des autres dans la condition requise de l'égalité des distances. Dans ce calcul d'interpolation , il ne faudra faire entrer que les trois observations données, ou en général les trois observations connues les plus proches du moment pour lequel on veut déterminer le nouveau lieu Tels sont les préceptes au moyen desquels on obtiendra toujours une solution suffisamment approchée dans la pratique.

XXIX. Mais à considérer le problème sous un point de vu purement analytique nous n'aurions rempli qu'imparfaitement notre objet, si nous ne faisions voir par quels moyens on peut obtenir une solution générale indépendante de la supout desirer dure nies quest an dont a little at de principa

Dans cette vue mous allons reprendre les équations (11), et nous observerous d'abord que les mêmes raisons par lesquelles nous avons supprimé les legues affectés de C dans les formules de l'art . X . doivent égaloment faire pmettre, dans les valeurs de m'et " les termes affectés du facteur " - " + 4". Il ne reale, alors , dans les équations (11) que deax sortes de termes , les uns affectes du facteur . (1-1), les autres affectes du faptour . (Non 1); or ai on fait, however sel of complete al mench

b - ((0' - 0) = 5 - dusques to anu(49); le second facteur » (8-1) pourra être représenté par E(8-0); car la différence de ces deux quantités, qui est ces a puises

trouve de l'ordre des quantités qu'on a droit de négliger, Il suit de-la qu'on peut mettre les équations (11) sous cette forme:

$$\mu = \frac{\xi \theta \theta'}{B + 1} \left( \theta' = \theta \right) E$$

$$\mu' = \frac{\xi}{24}((B^* - \theta'B') + \frac{\xi}{24}((\theta E - \theta'E') + \frac{\xi}{2}(\theta' - \theta))$$

$$y' = \frac{\xi}{2\Delta}(\theta''B'' - \theta'f''B') + \frac{\xi}{2\Delta}(\theta''E'' - \theta'f''E') + \frac{\xi}{4}\xi(\theta' - \theta)N$$

$$p' = \frac{\xi}{2\Delta} (lg'B' - l'g'B') + \frac{\xi}{2\Delta} (lg'E' - l'g'E').$$

Soit l' = x' + y' et l = x' - y', ces equations deviendront:

$$\mu' = \frac{\xi s'}{2A} [B' - B' + \xi s' (E' - Ei)] + \xi s' M'$$

$$-\frac{\xi y'}{2\Delta} [B' + B' + \frac{1}{2}y' (E' + E')]$$

$$\mathbf{r}' = \frac{\xi s}{2\Delta} [f'B - f'B + ] \mathbf{y}' (f'E - f'E')] + \xi \mathbf{y}' \mathbf{N}$$
$$-\frac{\xi s'}{2\Delta} [f'B + f'B'] + \frac{1}{2} \mathbf{y}' (f'E' + f'E')]$$

$$p' = \frac{\xi s'}{2\Delta} (g'B - g'B + \xi s' (g'E' - g'E'))^2$$

des valeurs de B. + B', f B + f B', &c. données par les équations (10) If en resulte "It's no" I was the share at

\*\* XXX. Maintenant la substitution des valeurs de fig. f', &c. en a, b, a', &c., donne, suivant les dénominations employées dans les art. XIII et XIX,

by the Falls of publication are enterprise agreement on the principles and

A l'égard des autres quantités composées en E, comme celles ci le sont en B, il faut observer que E n'est autre chose que B dans lequel on met M e N, à la place, de M et N. Or en négligeant l'excentricité « (se qui peut se faire sans inconvenient, parce que tous les termes affects de E sont multipliés par la quantité très-petile y), on a M = -- son A et N = coc A, ou encore, par la même raison, M' = - R sin A, N' = R cos A.
Observons de plus, que chaceme des quantités C, F, G, H,
considérée comme fonction de A, este la forme « cos A + C sin A,
« et " ne contenant point à j donc pubique pour passer des
fonctions B aux, fonctions E, il suffit de charger cos A en
— sin A et sin A en '+ cos A, il e ensuit que, si la fonction

B ou R cos a, " par exemple, est représentée par « cos A
+ C sin A, la fonction j.y." Le sera par j.y" (— sin A + C cos A),
et la somme des deux " (B + ½) E), le sera par

" (cos A - 5 y' sin A) + " (sin A + 5 y' cos A),

ou ce qui revient an même, en négligeant les secondes puis-

" cos (A + 3 y') + c' sin (A + 3 y').

d'où il suit que cette fonction ne sera autre chose que la quanité  $\frac{B}{a}$  ou R cos a.  $\frac{C}{D}$ , dans laquelle au lieu de A en mettroit  $A+\frac{1}{4}y'$ , la partie  $\frac{1}{2}y'$  ou  $\frac{1}{4}(1-\frac{1}{4})$  devant être exprimée en degrés , minutes et secondes du moyen mouvement du solcil.

XXXI. Un résultat semblable aura lieu pour les fonctions analogues de B et de E qui entrent dans nos équations. Soient donc

Cr, Fr, G1, H1;

ce que deviennent les quantités C, F, G, H, lorsqu'on y met A + j y' à la place de A, et nous aurons enfin, après avoir mis , cos a cos b à la place de m.

E = ROV CI

 $\frac{R}{\xi_1} = \frac{Rx}{2D} F_1 + \frac{Ry}{2D} C_1 \cos a + \frac{Ry}{2} \cos A$ 

Les choses étant réduites à cet état de simplicité, en calculera les trois coefficiens F2 , G2 , H2 , d'après les valeurs

$$Ha'=\frac{\cos b}{\theta t'Ct}\left(x'Ht+y'Ct\,tang\,b\right),-1$$

dans lesquelles il faut se rappeler qu'on a x'= :(6'+6),  $y' = \frac{1}{2}(\theta' - \theta)$ ; et alors on aura simplement, par l'élimination de l'inconnue E .

$$\mu' = \mathbf{F} \mathbf{e} \, \rho \, , \quad r' = \mathbf{G} \mathbf{e} \, \rho \, , \quad p' = \mathbf{H} \mathbf{e} \, \rho \, . \quad (51)$$

Hen resulte dong mi na stimpri enel . . . n zen fi no -

$$m = M + F_2,$$

$$n' = \overline{N'} + G_2,$$
(52)

et en substituant ces valeurs dans l'équation m'+n'+p' = , so hage littless to be, by shifts the their stands clle devient

$$\frac{a}{r} = \frac{a}{R} - 1 + 2\rho (M'F_2 + N'G_2) + \rho'(F_3 + G_2 + H_2), \quad (53)$$

laquelle devra être combinée avec l'équation ordinaire

afin d'en tirer les valeurs de R et p.

Il est visible que ces équations sont de même forme que celles qu'on a obtenues dans le cas de f' i= €; de sorte que la solution générale, au moins dans l'hypothèse d'une orbite parabolique, n'offre guère plus de complication que celle qui a lieu dans ce cas particulier. D'ailleurs les équations précédentes une fois résolues, tout le reste s'achève comme on l'a expliqué ci-dessus.

### Application à la seconde comète de 1781.

XXXII. Proposons nous de déterminer l'orbite de la seconde comete de 1781, d'après les trois observations suivantes, réduites pour chaque jour à 8º 20' 44°, temps moyen à Paiss.

| Temps de l'obs. | Longitude, | 5    | Latitude bor. | Livu du 🗿 | Log. R   |
|-----------------|------------|------|---------------|-----------|----------|
| Novembre.       | PD aM'     | S    | D M S         | D M S     | 515      |
|                 |            |      | 6 55 17 9     |           |          |
|                 |            |      | 5 39 14 48    |           |          |
| 24 0            | a 306 42   | 20 6 | 6 31 4,52     | 243 0 41  | 9.994028 |

Ces licux sont tirés des Mém. de l'Acad. des Scienc. année 1780, pag. 57; et, sin de rendre égaux les intervalles de temps entre les observations, on a interpolé les trois lieux des 19, 2a et 25 novembre, ce qui a donné le lieu du 34 tel que nous l'insérons ici. Ces sortes d'opérations se pratiquent fréquement à l'égard des comètes, et elles sont utiles pour simplifier le calcul des élèmens.

Si  $a^*$ , a, a' sont trois longitudes observées aux temps t - m, t, s + n, respectivement, la longitude a pour un temps que longue a + a, intermédiaire entre ceux-là, se calcule par la formule

$$e = \frac{(m+z)(n-z)}{mn} a - \frac{z(n-z)}{m(m+n)} a^* + \frac{z(m+z)}{n(m+n)} a^*.$$
 (54)

Il en est de même des latitudes.

«XXXIII. A l'inspection du tableau précédent, on voit que le mouvement de la combte en longitude est très-petit; circonstance peu favorable pour l'application de notre méthode, et sur-tout pour la détermination du coëfficient D. Cependant on peut observer que lorsque le mouvement en longitude est aussi lent qué dans et exemple, les observations ne sont pas aujettes à de si grandes erreurs, parce qu'alors la combic est comparés pendant 'plusieurs jours à la même étoile, ce qui donne des différences sassés éxutes.

Pour procéder à l'application de notre méthode, on commencera par calculer les coëfficiens C et D au moyen des formules (25) et (25), comme il suit.

On remarquera que si on ent augmenté o' d'une miruto, le coefficient C auroit subi très-peu de changement; mais le coefficient D se serôit réduit à — o.cooga-37, valeur neuf fois moindre que l'autre. Une légère augmentation de plus duns la longitude o', auroit fait passer D du negatif au positif; d'ou l'on voit combien il est à craindre que la valeur de D ne soit pas donnée arce assez de précision par les observations. Dans des cas semblables, il conviendre d'éviter tout emploi de ce coefficient. Continuons cependant d'appliquer nos formules; comme si les observations données étoient exemples d'éviter tout emploi de ce coefficient. Continuons cependant d'appliquer nos formules; comme si les observations données étoient exemples d'éviter tout emploi de ce coefficient.

Poisque C et D sont de même signe , il s'ensait qu'on a  $r < \mathbb{R}$  c'est-à-dire qu'au 19 novembre ; époque de la seconde observation , la comète étoit moins éloignée que la terre da soleil. Ensuite pour déterminer r ainsi que r, distance de la comète à la terre, on résoudra les équations (29) ranis d'abord il faut calculer les coëfficiens h et  $2 \mathbb{R}$  cos c, d'après les formules (28), où l'on fera  $\theta = b^*$ , ayant soin d'ajouter au logarithme de  $\delta$  le log, constant 8 a 35593; .

| $A - a = 111^{\circ} 5' 38^{\circ}$ | C g. 892909                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| cos b 9.88898a                      | 1.096910<br>6.471164<br>R 9.994426   |
| cos c 9.445161<br>2 R 0.295456      | 1 : D 3.686133<br>1 : cos b 0.111018 |
| 2 R cos c) 9.740617                 | h 1.252560                           |

XXXIV. Cela posé, en substituant la valeur de R dans les termes tout constans, les équations (29) deviennent

$$\rho = h \left( \frac{1}{r^2} - 1.039263 \right)$$

$$r^2 = 0.974658 - \rho (2R\cos c) + \rho^2.$$

Or sachant déjà que r est compris entre R et R sin c, on trouvera aisément par quelques fausses positions:

$$log. r = 9.990462$$
  $log. s = 9.712736$ .

Les vraies valeurs de ces quantités calculées d'après les élémens connus de l'orbite (vol. cité pag. 71), sont

$$log. r = 9.990071$$
  
 $log. p = 9.709226$ .

D'où l'on voit que par ce premier calcul la distance r est déterminée, à moins d'un 1000'\*, et la distance ; à moins d'un 120'\*, résultat beaucoup plus exact qu'on ne devoit s'y attendre, à cause de l'incertitude attachée à la valeur de D, et aussi parce que l'erreur des approximations étant de l'Ordre 8'; la solution ne semble devoir être exacte qu'à environ un 140'\*\*, lorsque è est de 5', qui sont le 12'\*\* des 58 jours pris pour unité (art. XXIII)

Mais si on examine de plus près l'influence de cette seçonde caust, on trouvers qu'elle n'est pas à beaucoup près aussi considérable. En effet, la seconde des équations qu'on vient de résoudre, est une équation rigoureuse, qui ne peut être affecté que d'une très-legère creure dans la valeur de cor C, Quant à la première équation où h est la seule quantité qui peut participer à la fois de l'erreur des observations et de celle de la méthode, il est siné de voir, par les valeurs connues de r et  $de_f$ , qu'on a à très-peu-près  $\frac{d_f}{p} = \frac{1}{15} \frac{dh}{h}$  et  $\frac{dr}{r} = \frac{1}{150} \frac{dh}{h}$  de sorte qu'une de  $\frac{1}{115}$  sur r, et une de  $\frac{1}{115}$  seule suffissamment l'exactitude que nous avons obtenue dans la solution précédente, sans avoir cependant une valeur de  $\frac{1}{115}$  prochée.

XXXV. Venons maintenant aux équations indépendantes

de D et qui doivent donner des replats plus certains. Il faut d'abord calculer les coëfficiens P, Q, H, d'après les formules (31). Voici le détail de ce calcul:

|                                                                | sin (A—a) 9.9698779<br>sin (A—a°) 9.9710027<br>tang b' 9.7801653 | sin (A-a') 9.9710027<br>sin (A-a') 9.9694327<br>2 tang b 0.2132187 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 0.0987035                                                      | 9.7210459                                                        | 0.1536541                                                          |
| - 1.2551728                                                    | - 0.5260729<br>- 1.2551728                                       | Nomb + 1.4244724<br>- 1.7812457                                    |
|                                                                | - 1.7812457                                                      | P = - 0.3567733                                                    |
| sin(A-a) 9.9698779                                             | sin(A-a)9.9698779                                                | A - a = 110° 42′ 19<br>A - a' = 111 14 44                          |
| cor(A-a°) 9.5484643<br>tang b' 9.7801653                       | tang b" 0.1593929                                                | 2A-a°-a'= 221 57 3                                                 |
| 9-2985075                                                      | 9.6884179.                                                       | sin 9.8250966<br>sang.be 9.9121887                                 |
| + 0.1988417                                                    | + 0,4879979<br>+ 0.1988417                                       | 9.7372853                                                          |
|                                                                | - 0.6868396<br>- 0.5461165                                       |                                                                    |
| *                                                              | Q = + 0.1407231                                                  |                                                                    |
| sin(A-a) 9.9698779<br>tang b° 0,1593929<br>2 tang b' 0.0811953 | tang b 9.9710027<br>tang b 9.9121887<br>tang b' 9.7801655        | sin(A-a') 9.9694327<br>tang b 9.9121887<br>tang b 0.1593929        |
| 0.010/661                                                      | 0.6633567                                                        | 0.0410143                                                          |

Il faut ensuite substituer ces valeurs de P, Q, H, dans l'équation (35).

Voici le calcul des coëfficiens dans lesquels la valeur de e sin Y a été déduite de log. R par la méthode de l'art. XII.

$$\frac{\cos^{a}b}{A^{a}C^{a}}(P^{a}+Q^{a}+H^{a})=20.06817.$$

On aura donc l'équation

$$\frac{1}{r} = 0.512917 - \frac{1}{6}(4.14526) + \frac{1}{6}(10.03409)$$

$$log.... \ 0.617552 \ 1.001478,$$

qu'il faut combiner avec l'équation déjà trouvée, r' = 0.98658 - p (2R cos c) + p'

et on trouvera pour solution , log. r = 9.999950

$$log. p = 9.709582;$$

valeurs qui ont toute l'exactitude qu'on peut desirer , puisqu'il n'y a que très-peu de différence entre ces valeurs et celles qu'on a données ci-dessus d'après les vrais élémens de l'orbite. XXXVI. Il faut maintenant déterminer ces élémens tels qu'ils résultent de nos trois observations : or par les calculs précédens on a

$$\begin{array}{c} \frac{\cos b}{tC} P, \dots, 0.613913 \\ \frac{\cos b}{tC} P = 2.106177 \\ \frac{\cos b}{tC} P = 2.106177 \\ \frac{\cos b}{tC} P = 0.830748 \\ \frac{1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}}{R} \cdot \dots 1.012975 \\ \end{array}$$

P=+1.093402 O=-0.841805

Des deux nombres P' et Q' ainsi trouvés, il sera facile de déduire m' et n' par les formules (32), qui donnent

$$m' = P' \sin A + Q' \cos A$$
  
 $n' = -P' \cos A + Q' \sin A$ .

Enfin les trois autres quantités m, n, p se calculeront par les formules (27), et on aura pour résultat les logarithmes suivans:

où l'on a indiqué que n' est la seule de ces six quantités qui soit négative. On conclura de-là

$$mn' - m'n = -1.234955...$$
 0.091651  
 $mp' - m'p = 0.131674...$  9.119499  
 $np' - n'p = 0.615183...$  9.789004

XXXVII. Puisque mn' - m'n est négatif, le mouvement de la comète est rétrograde, et les équations (41) deviendront:

$$m'n - mn' = \cos I \sqrt{2}\Pi,$$
  
 $-(mp' - m'p) = \sin I \cos 8 \sqrt{2}\Pi$   
 $-(np' - n'p) = \sin I \sin 8 \sqrt{2}\Pi$ 

Des deux dernières on tire

Ainsi l'angle S est de  $77^{\circ}$  55'  $7^{\circ}$ , ou de  $257^{\circ}$  55'  $7^{\circ}$ ; or il faut, par les équations précédentes, que  $\sin$  S et  $\cos$  S soient négatifs, puisque  $\sin$  I ne peut l'être ni  $\sqrt{2}\Pi$ ; donc on a

Connoissant S, on trouvera immédiatement I par la formule

$$\sin S \tan g I = -\frac{(np'-n'p)}{m'n-mn'},$$

qui donne

$$I = 26^{\circ} 59' 45'' 5.$$

Enfin on aura aussi la distance périhélie par la formule  $\sqrt{2\pi} = \frac{m'n - mn'}{\cos I}$ ; d'où l'on tire  $\log \pi = 9.982474$ , ou cette

distance elle-même

$$\pi = 0.960449$$

L'anomalie déduite de la formule  $\cos^* \frac{1}{n} + \frac{\Pi}{n}$ , sera

Avec cette anomalie, on trouve dans la table des comètes le

temps correspondant T= 10<sup>1</sup>.9697; ensuite la formule t=11<sup>1</sup> T, donne t= 10<sup>1</sup>.355. Cesi Pintervalle de temps entre l'observation du 19 novembre et le passage de la cométe au pénibèlie. Pour savoir si la seconde époque précède la première ou en est précèdée ; il faut calculer la quantité t, ou sculement en déterminer le signe d'après la formule

$$k = mm' + nn' + pp'.$$

Or à l'inspection des nombres qui entrent dans cette valeur, on reconuoît bientôt que & est négatif, et qu'ainsi à l'époque du 19 novembre, 8º 90' 41" temps moyen, la comète n'avoit pas encore atteint son périhélie. Donc en sjoulant à cette date l'intervalle trouvé 10' 3555 on 10' 7' 48' 53°, on aura l'instant du passage au périhélie : 29 novembre 15° 18' 19°, ou novembre 36,679.6.

XXXVIII. Il reste à trouver le lieu du périhélie, et d'abord il faut trouver la longitude héliocentrique  $\varphi$  de la comète, par la formule  $tang \varphi = \frac{m}{m}$  qui donne  $\dot{\varphi} = 34^{\circ}$  16' 49', ou  $\dot{\varphi} = 314^{\circ}$  16' 49', la première est celle qu'il faut choisir, parce que  $sin \dot{\varphi}$  et  $\cos \varphi$  doivent avoir les mêmes signes que n et m respectivement, I sequels sont positifs. Enfin la formule  $tang \ \sigma = \frac{tang \ (\varphi - 8)}{\cot t}$ , dônne

et par la quantité σ + + S, on trouve ce que les astronomes appellent le lieu du périhélie;

15° 51' 46°.

Rassemblant ces divers résultats, on aura les élémiens de l'orbite de la seconde comète de 1781, tels gu'ils résultent des trois observations données; nous les mettons ici en comparaison avec les élémens corrigés qu'on trouve dans les Mémoires de 1781, page 7, 1881.

| 0.960995                                                                |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 77° 22° 55°<br>27 12 4<br>16 3 7<br>29 <sup>1</sup> 12 <sup>h</sup> 42° | 46" |
| c                                                                       |     |

XXXIX. La différence de ces deux systèmes d'élémens est assez petite pour qu'on aitieu de s'étonner qu'un premier essai de calcul, fondé sur trois observations fâtes dans l'intervalle de dix jours seulement, ait pu condaire à une connoissance si approchée de la véritable orbite. Mais pour comparer encoré mieux les deux systèmes, nous avons calculé dans chaeun d'eax les lieux géocentriques de la comète aux époques des trois observations. Void le résultat de ce calcul :

| ÉLÉMENS APPROCHÉS. |                                                                                  |    |    |     |    |    |      |    |    |         |    |    |    |      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|----|----|------|----|----|---------|----|----|----|------|
| Epoques,           | Spoques, Long. calculée. Long. observée. Différ. Latit. ealcul. Latit. observ. 1 |    |    |     |    |    |      |    |    | Différ. |    |    |    |      |
| Novhre.            | D                                                                                | M  | S  | D   | М  | S  | S    | D  | M  | s       | D  | M  | S  | S    |
| 14                 | 307                                                                              | 15 | 46 | 307 | 14 | 45 | + 61 | 55 | 20 | 55      | 55 | 17 | 9  | +226 |
| 19                 | 306                                                                              | 51 | 27 | 306 | 51 | 26 | + 1  | 39 | 14 | 49      | 39 | 14 | 48 | + 1  |
| 24                 | 306                                                                              | 41 | 59 | 306 | 42 | 20 | -,31 | 31 | 3  | 50      | 31 | 4  | 52 | 62   |
| ÉLÉMENS CORRIGÉS.  |                                                                                  |    |    |     |    |    |      |    |    |         |    |    |    |      |
| 14 0               | 307                                                                              | 17 | 59 | 307 | 14 | 45 | +194 | 55 | 15 | 14      | 55 | 17 | 9  | -115 |
| 19                 | 306                                                                              | 53 | 6  | 306 | 51 | 26 | +100 | 39 | 13 | 53      | 39 | 14 | 48 | - 55 |
| - 24               | 306                                                                              | 43 | 28 | 306 | 42 | 20 | + 28 | 31 | 6  | 94      | 31 | 4  | 52 | + 9: |

Il résulte de cette comparaison, que nos élémens approchés représentent mieux les longitudes que les élémens corrigés, et qu'is n'ont de désavantage sur ceux-ci que dans la sagla latitude du 14 novembre. Ce résultat inattendu prouve que notre méthode à toute l'exactitude nécessaire pour une première approximation; mais on devra toujours corriger, par des calculs faits sur des observations éloignées, les élémens donnés par des observations peu distantes entre elles; car on ne rénssit pas toujours à représenter par une même orbite parabolique toutes les observations d'une comète; et en cas de différence sensible dans les résultats, on doit préférer l'orbite qui satisfait le mieux aux observations éloignées. Enfin si la différence étoit plus considérable, il faudroit avoir recours à une orbite elliptique ou hyperbolique.

## Autre application à la comète de 1769.

XL. Pour apprécier encore mieux l'exactitude de notre méthode, nous allons l'appliquer, non à des observations toujours susceptibles d'erreurs d'où peuvent résulter des compensations; mais à des lieux de la comète de 1769, calculés d'après les élémens connus. Les différences qu'on trouvera entre les élémens déduits de cgs observations fictives et les vrais élémens, scront des erreurs dues tout entières à la méthode, et servirout à fixer le degré d'approximation auquel elle peut atteindre.

| Epoques.   | Longitude. |     |    | poques. Longitud |    |    |    |    | atitu | de a | ustr. | Lie       | u đu | 0 | Log. R. |
|------------|------------|-----|----|------------------|----|----|----|----|-------|------|-------|-----------|------|---|---------|
| Septembre. |            | D   | M  | s                | Г  | D  | М  | s  | D     | M    | s     |           |      |   |         |
| 8 à .14h   | aº         | 101 | 18 | 8                | bo | 22 | 14 | 35 | 166   | 35   | 31    | 0.0026648 |      |   |         |
| 10 . id.   | a          | 112 | 51 | 31               | b  | 23 | 28 | 15 | 168   | 32   | 22    | 0.0024242 |      |   |         |
| 12 id.     | a'         | 124 | 26 | 47               | 6. | 23 | 48 | 36 | 170   | 29   | 20    | 0.0021838 |      |   |         |

#### Voici d'abord le calcul des coëfficiens D et C :

a-a°:= 11° 33′ 23″  $a'-a=11^{\circ}35'16''$  $a'-a^\circ = 23^\circ 8' 30''$ sin..... 9.3017509 sin ..... 9.3029148 sin..... 9.5044435 tang b' .. 9.6446956 tang b. . 9.6116907 tang b.. 9.6376970 8.q464465 8.0146035 0.2321405 Nomb. + 0.0883088 + 0.0821492 -. 0.1706635 + 0.1705480 + 0.0821492 + 0.1705.180 D = - 0.0001155

Puisque C et D sont de même signe, il s'ensuit qu'on a  $r < \mathbb{R}$ , comme dans l'exemple déjà apporté; ensuite faisant  $\theta = z^i$ , on aura

XLI. Au moyen de ces valeurs, on aura à résoudre les équations

$$\rho = \hbar \left( \frac{1}{r^3} - 0.983394 \right)$$

 $r^{s} = 1.011226 - \rho(2 \text{R}\cos c) + \rho^{s};$ et comme on sait que r est compris entre R et  $_{c}R\sin c$ , on trouvera aisément la solution

$$log. r = 9.946165$$
  
 $log. \rho = 9.506414$ .

Les vraies valeurs de ces logarithmes, calculés par les élémens exacts, sont 9,945573 et 9,513676; d'où l'on voit que l'erreur est +592 sur le premier logarithme, et — 7262 sur le second, ce qui répond à une erreur d'un 740 sur le premier nombre, et d'un 60 m sur le second. Si ces premières déterminations ne sont pas plus exactes, c'est que 3 h oso c est plus grand que R', mais en diffère peu ; de sorte que, suivant Part. XV, les équations à résoudre sont très-près de la limite, passé laquelle elles seroient susceptibles de deux solutions. Alors les deux courbes qui se coupent sont très-près de se toucher, et leur intersection se détermine moins exactement. Pour faire cader en trièrement la solution de nos deux équations avec les vraies valeurs de r et de  $\rho$ , il suffiroit de prendre 150 su lieu de 1155 pour la valeur de D, changement qui répond à un dixième de seconde sur a ou sur a'.

\* XLII. Il faut passer maintenant au calcul des coëfficiens P, Q, H, d'après les formules (31):

Si l'on vent voir quel est le résultat qu'on tireroit des équations (33) et (34), il faut multiplier les valeurs de P, Q,  $\vec{\Pi}$ , par  $\frac{R^{\frac{3}{2}}}{D}$  dont le logarithme est 2.4764543; d'ailleurs par l'ar-

- 0.300a38a

H = - 0.0021479

ticle XII on a log. ( : sin \ ) = 8.1969643, ce qui donne :

On trouve de même, pour le coëfficient de 60,

$$\frac{R^* \theta^*}{4 D^*} (P^* + Q^* + H^*) = 14.192485.$$

Substituant ces valeurs dans les équations (33) et (34), et faisant toujours  $\frac{1}{a} = 0$ , on aura à résoudre les équations

Or connoissant déjà les limites de r, on trouvera facilement la solution

$$log. r = 9.945435$$
  
 $log. a = 9.676148$ ;

et de la valeur de  $\omega$ , on déduira celle de  $\rho = \omega \cdot \frac{\mathbf{R} \cdot \mathbf{g}}{\mathbf{D}} \cdot \frac{\mathbf{C} \cdot \mathbf{g}}{2 \cos b}$ , qui donne  $\log \rho = 9.513195$ .

Les vraies valeurs de log. r et log. p étant 9.945573 et 9.513676, on voit que l'erreur est — 138 sur le premier logarithme, et — 481 sur le second, ce qui ne fait qu'un 3000 d'erreur sur r, et un 900 m sur p.

XLIII. Venant ensuite à l'équâtion (35), on pourra déduire ses coëfficiens de ceux de l'équâtion précédente, au moyen de la valeur  $\omega = \rho \cdot \frac{2 D \cos b}{R^{\frac{1}{2}}C}$ , dont on a déjà calculé le coëfficient pour passer de la valeur de  $\omega$  à celle de  $\rho$ . On aura donc de cette manière les équations suivantes en  $\rho$  et  $\rho$ :

dont la résolution donne

$$log. r = 9.945619$$
  
 $log. r = 9.513102$ 

On voit que l'erreur est encore diminuée sur le premier logarithme, mais qu'elle est augmentée à-peu-près d'autant sur le second.

Comme le résultat de ces dernières équations est celui qui

mérite le plus de confiance, lorsqu'on n'a encore aucune connoissance des élémens de l'orbite, nous continuerons, d'après ce résultat, le calcul nécessaire pour obtenir une première approximation vers ces élémens.

XLIV Il suffit le plus souvent de connoître la distance périhélie, parce qu'avec cette distance et le rayon vecteur r, on détermine facilement l'anomalie vraie au temps de la seconde observation, et l'instant du passage de la comête par le périhélie. Or ces premiers élémens étant conus d'une manière approchée, on a les moyens de les rectifier et de déterminer les autres élémens de l'orbite, en comparant les observations les plus exactes faites à de grands intervalles de temps.

Si donc on vout se borner à la recherche de la distance périhelie, il faut faire usage des formules (37) et (40); savoir,  $\Pi = r - \frac{1}{3}k^2$ , et

$$b = \rho \cos b \sin (A - a) \cdot P' + (B - \rho \cos c) \cdot Q' + \rho \sin b \cdot H'$$
; (56) formule ou l'on a fait pour abréger,

$$P' = \frac{\rho \cos b}{\theta C} P - \frac{\left(1 - \frac{1}{6} t^{\bullet}\right)}{R}, \quad H' = \frac{\rho \cos b}{\theta C} H$$

$$Q' = \frac{\rho \cos b}{\theta C} Q - \epsilon \sin \Psi. \tag{57}$$

Or dans cet exemple on trouve

Puisque & est négatif, il s'ensuit qu'au 10 septembre, époque de l'observation moyenne, la comète n'avoit pas encore atteint son périhélie; on en déduit

$$\Pi = r - \frac{1}{2} k^2 = 0.123408.$$

XLV. Pour avoir à la fois tous les élémens de l'orbite, tels qu'ils peuvent résulter de nos trois observations, il faut calculer les valeurs des six coëfficiens m, n, p, m', n', p', d'après les formules

$$m = R \cos A + \epsilon \cos b \cos a$$

$$n = R \sin A + \epsilon \cos b \sin a$$

$$p = \epsilon \sin b$$

$$m' = P' \sin A + Q' \cos A$$

$$n' = -P' \cos A + Q' \sin A$$

$$p' = H'$$

et on trouvera leurs logarithmes comme il suit, en observant que m' est la seule de ces quantités qui soit négative:

De-là on déduit les logarithmes des trois quantités suivantes, dont les deux premières sont positives et la troisième négative

XLVI. De ce que (mn'-m'n) est positive, on conclut d'abord que le mouvement de la cométe est direct; il faut donc prendre le signe supérieur dans les équations (41), et on aura

$$mn' - m'n = \cos I \sqrt{2}\Pi$$
,  
 $mp' - m'p = \sin I \cos S \sqrt{2}\Pi$   
 $np' - n'p^* = \sin I \sin S \sqrt{2}\Pi$ 

A l'inspection des deux dernières, on voit que sin 8 doit être

négatif et cos S positif; de sorte que l'angle S calculé par la formule

$$tang S = \frac{np' - n'p}{mp' - m'p}$$

$$tang S = \frac{np' - n'p}{mp' - m'p}$$

$$tang S = \frac{8.4485937}{9.5092008}$$

$$tang S = \frac{9.59393939}{8.9393939}$$

doit être compris entre 270° et 363°; et commo la tangente, qui est négative, appartient également aux deux angles 175° t' 45°.2 et 355° 1' 45°.2, on doit s'arrêter au dernier,

C'est le lieu du nœud descendant, suivant la règle de l'art. XXV, puisque le mouvement est direct et la latitude australe.

L'inclinaison I se calculera par la formule

tang I = 
$$\frac{mp'-m'p}{(mn'-m'n)\cos 8},$$

qui donne I = 40° 44' 14"7.

Enfin la distance périhélie étant calculée par l'équation

$$\Pi = \frac{(mn' - m'n)^a}{2\cos^a I},$$

on aura log.  $\Pi = g \cdot og135g6$ , ou  $\Pi = o \cdot 1a34126$ , valeur qui s'accorde suffisamment avec celle que nous avons déduite de la valeur de k.

La distance  $\Pi$  étant connue, on sura l'anomalie  $\downarrow$  par la formule  $\cos^2\frac{1}{4}\downarrow=\frac{\Pi}{2}$ , d'où l'on tire  $\downarrow=136^\circ$  4' 30' .4.

Cette anomalic répond, dans lá table des comètes, an temps  $T = 6za^1, r_2^2 o$ , et ce, nombre étant multiplié par  $\Pi^2$ , on aura  $t = 2s^2, s_2^2 o$ , qui ajouté au temps de l'observation moyenne sept. 10.5833, donnera sept. 37.5333 ou octobre g.3333 pour l'instant du passage de la comête par le périthèlie.

La longitude héliocentrique e est donnée par la formule

 $tang = \frac{n}{m}$ , où l'on doit observer de rendre le signe de sin = 0 conforme à celui de n, ou celui de cos = n celui de m. On aura sinsi  $p = 4^{\circ}$  86' et p = 0 56' 60' et p = 0 56' 60' 8. Ensuite la distance p = 0 6 la comète au nœud dont la longitude est  $\hat{S}$ , se calcule par la formule

$$tang \, \sigma = \frac{tang \, (\mathfrak{o} - S)}{\cos I},$$

qui donne  $\sigma = 13^{\circ}$  1' 52".8. Enfin la somme  $S + \sigma + \psi$ , puisque la comète marche vers son périhélie (art. XXVI), donnera pour le lieu du périhélie, 144° 8' 8".4.

Voici le résultat de tous ces calculs comparé aux vrais élémens de l'orbite :

| 9.090847       |
|----------------|
| Octobre 7.5310 |
| 1750 3' 40"    |
| 40 47 56       |
| 144 11 32      |
| )i             |

#### OBSERVATION GÉNÉRALE.

XLVII. Les deux exemples que nous avons choisis pour lapplication de notre méthode, sont aussi différens qu'il est possible. Dans le premier, le mouvement en longitude est très-lent, et le mouve ment en latitude très-prompt. Dans le second, au contraire, le mouvement en longitude est très-prompt, et le mouvement en latitude très-lent. Dans l'un, l'intervalle des observations est de 'ro jours; dans l'autre, il n'est que de 4; et cependant le succès de la méthode a été à-peu-près le même dans l'un et dans l'autre. On a obtenu les élémens de l'orbrite très-peu différens de ceux que donne la combinaison d'un plus

grand nombre d'observations ou d'observations faites à de plus grands intervalles de temps.

Il y a lieu de croire que le succès sera le même dans les diverses applications qu'on voudra faire de cette méthode, sauf pent-être quelques exceptions qui pourront dépendre ou de l'inexactitude des observations ou de quelques circonstances particulières peu favorables, telles qu'une très-petite inclinaison de l'orbite, qui ne permettroit pas d'employer avec sûreté les latitudes observées. Le cas le plus défavorable de tous seroit celui où la vraie orbite différeroit très-sensiblement d'une parabole, et où en même temps la distance de la comête au soleil, lors de la seconde observation, différeroit très-peu de celle de la terre au soleil; car alors l'emploi des équations (29) pourra être défectueux à cause de l'incertitude sur la valeur de D, et on ne pourroit pas non plus faire usage de l'équation (35); puisque—ne seroit pas assez petit pour être négligé.

Au reste, nous avons réduit les formules autant qu'il a été possible pour la compodité des acliculateurs : nous avons dont des règles aûres pour distinguer, dans le résultat des formules, le nœud ascendant du nœud descendant, les époques avant le périthèlic des époques après le périthèle; et enfin pour prendre chaque choge avec le signe qu'il ui couvient, sans avoir recours aux figures qui sont cépendant utiles pour diriger le calcul,

Mais on ne sauspik-trop-spontmander aux calculatours d'apporter le plus grand soin à bien déterminer les signes des différents termes qui entrent dans les formules, et principalement dans les valeurs des coëfficiens C, D, P, Q, H, d'après les règles comuses des sinus, costinues tlangentes considérés dans les dissequents de la circonférence. L'attention, à cet égard, est d'autant plus nécessaire, que rien n'y peut suppléer, et que la moindre négligence peut faire augmenter considérablement un travail déjà long et fastidieux, ou donner à croire mal-à-propos que la méthode qu'on a suivie est défocueuse.

# SECONDE PARTIE.

Méthode pour corriger les élémens de l'orbite connus par une première approximation.

XLVIII. Nous prendrons pour exemple la comète de 1763, qui a été observée pendant un long espace de temps, avant et après son passage par le périhélie, et nous choisirons les trois observations suivantes tirées de la Cométographie de Pingré, tome 11, page 368.

| Temps moyen<br>à Paris. | Longitude<br>de la Comète. |    |    | l Sa | Las | itude. | Lieu du 🕤 |    |    | Log. FO   |  |
|-------------------------|----------------------------|----|----|------|-----|--------|-----------|----|----|-----------|--|
|                         | D                          | М  | s  | D    | М   | 8      | D         | M  | S  |           |  |
| Août. 14.52352          | 39                         | 58 | 16 | 3    | 17  | 30 A   | 1/2       | 91 | 26 | 0.0052440 |  |
| Sept. 15.69398          | 140                        | 39 | 17 | 92   | 43  | 34 A   | 173       | 31 | 30 | 0.0018100 |  |
| Déc., 2:21413           | 276                        | 41 | 20 | 23   | 33  | 25 B   | 260       | 54 | 12 | 9 9934960 |  |

Supposons que par les premiers essais on a trouvé le logarithme de la distance périhélie == 9,0900000, et l'instant du passage au périhélie le 7 octobre à 12 heures environ; nous prendrons pour ces deux élémens corrigés,

log.  $\Pi = 9.0900000 + \pi (10000)$ Passage au périhélie..... octobre  $7.50 + \tau (0.25)$ 

La correction  $\tau$  (10000) est exprimée en unités décinales du septième ordre; et la correction  $\tau$  (0:25) représente une fraction de jour qui iroit à ; de jour ou 6°, si on avoit  $\tau = z$ : Ces nombres sont ainsi choins, parce qu'on suppose que la véritable époque du passage au périhélie, doit être entre 7.25 et 7.75; et que le vrai log, de la distance périhélie est pareillement compris entre 9,089 et 9,091, ou du moins qu'il s'écarte peu de ces limites.

XLIX. Cela posé à l'aide de ces deux élémens, on doit calculer les anomalies et les rayons vecteurs qui ont lieu à l'instant de chaque observation. Voici le détail de ce calcul appliqué à la seconde observation : on y verra les précautions à prendre pour tenir compte des corrections indéterminées.

I e logarithme de 21.8660 est 1.33(5)61; pour avoir la partie additionnelle due à la correction τ(0.65), on pourroit prendre la différence par 360 à 1807, laquelle est 193, et multiplier cette différence par 30, ce qui donneroit 49750; d'où résulte le logarithme entier de t = 1.335794 ± 476950. Mais pour plus d'exactitude, il faut prendre la différence qui répond à une unité plus élevée, moitié en dessus, moitié en dessous du nombre constant; par exemple, celle qui a lieu de 21756 à 1856. Cette différence est 19316 : on la trouve faciliement, par la disposition des tubles, en remontant et desendad de cinq degrés dans la même colonne au-dessus et au-dessous du 1806. En verta de cette différence, l'excès logarithmique qui répond à τ(0.16) sera τ(19316); donn l'excès qui répond à τ(0.16) sera τ(19316); au sur sinsi,

 $log. t = 1.3385764 + \tau (49790).$ 

D'ailleurs on a

½ log. H = 8.6350000 + #(15000).

Retranchant le second du premier, il restera

2.7035764 + 7 (49790) - 7 (15000).

C'est le log. du temps T employé à parcourir une égale anomalie 4 dans la parabole dont la distance périhélie est 1.

Le logarithme 2,7035;63 répond au nombre 505.332. Pour avoir la partie additionnelle, j'observe que l'unité de différence entre les nombres 504.83 et 505.83, produit entre leurs logarithmes la différence 8593; donc à proportion les différences logarithmiques 49790 et 15000, donneront entre les nombres les différences 5.795 et 1.746. De sorte qu'on aura

$$T = 505^{i} \cdot 33s + \tau(5^{i} 795) - \tau(1^{i} 746)$$

Dans la table du mouvement des comètes, on trouve pour 504 jours, l'anomalie 132° 19′ 59″, et pour 2 jours de plus, une différence de 4′27″ ou 4′ 450. Donc l'anomalie qui répond à la valeur de T'est

$$4 = 132^{\circ} 22' 56''8 + \tau (12' 894) - \pi (3' 885),$$

où l'on voit que les corrections sont exprimées en minutes et millièmes de minute, ce qui est plus commode pour le calcul que des expressions réduites toutes en secondes, attendu qu'il faut happorter les différences à une unité au moins égale à la minute,

Il faut chercher maintenant le logarithme-cosinus de l'angle  $\frac{1}{2} \psi = 66^{\circ}$  11' 28'  $4 + \tau$  (6' 447) —  $\pi$  (1' 942).

Ce logarithme, pour la partie connue, est 9.6060,31: pour avoir l'autre partie, je trouve dans la table qu'une minute de plus dans l'angle fait diminuer le 162-cotinus de 2865, et qu'une minute de moins le fait augmenter de 2862. Le milieu de ces différences est 2863 ; pour 1'; donc pour 6'49 la différence sera 18661, et pour 1'922, elle sera 5561. On aura donc

log. cos 
$$\frac{1}{2}$$
  $\psi = 9.6060431 - \tau (19461) + \tau (6561)$   
son double.... 9. 2120862 -  $\tau (36922) + \tau (11122)$   
log.  $\Pi$ ........ 9. 0900000 +  $\tau (10000)$ 

Diff. on log. r = 9.8779138 + \(\tau(36922) - \(\tau(1122)\)

c'est le logarithme du rayon vecteur calculé d'après la formule (38).

L. Pour aller plus loin, il est bon de diriger le calcul par une figure qui représente à-peu-près la position relative de la terre T, du soleil S, de la comète C, et de sa projection K sur le plan de l'écliptique (fig. 2).

Il faut en conclure l'angle CTS entre la comète et le soleil (angle qui a été appelé c dans la première partie ) ; on le trouve . par la formule  $\cos$  CTS  $=\cos$  KTS  $\cos$  CTK , où CTK  $=b=2^{\circ}4^{\circ}3^{\circ}3^{\circ}$ .

Dans le triangle CTS, connoissant les deux côtés ST = R, CS = r, et l'un des angles opposés CTS, on calculera d'abord l'angle TCS par la formule sin TCS =  $\frac{R}{r}$  sin CTS, qui donne

R..... 0.0018100  

$$sin$$
 CTS....  $g.8009486$   
1: $r...$  0.1220862 —  $\tau(36g22) + \tau(1122)$   
 $sin$  TCS...  $g.9248448 - \tau(36g22) + \tau(1122)$ 

De là résultent deux valeurs de TCS (parce que l'angle CTS n'est pas obtus), et il faudra se décider entre l'une ou l'autre, d'après la connoissance approchée de l'orbite. Dans ce cas, on doit prendre la plus grande, savoir

$$TCS = 122^{\circ} 44' 38'8 + \tau (45' 470) - \tau (1' 382);$$

et comme on a déjà  ${\rm CTS}=39^{\circ}$  13' 21" g , le troisième angle du même triangle

$$CST = 18^{\circ} i' 59'' 3 - \tau (45'470) + \tau (i' 382).$$

Cela posé, la latitude héliocentrique CSK =  $\lambda$ , se calculera par la formule  $\sin \lambda = \frac{\sin b \sin \text{CST}}{\sin \text{CTS}}$ .

De-là résulte  $\lambda = 10^\circ$  5%′  $\gamma^2 - \infty$  ex.; mais les corrections de l'angle sont inutiles à calculer, et il suffit d'avoir celles du log. cosinus. On peut trouver celles-ci, en observant d'après les tables, qu'une différence de 65600 sur le log, sinus, répond à une de 9438 sur le log, cosinus : on peut aussi multiplier les corrections de log. sin  $\lambda$  par tange  $\lambda$ , afin d'en déduire celles de log cos  $\lambda$  avec un signe contraire. Ce dernier moyen, qui est le plus simple, donnera

$$log \cos \lambda = 9.9920903 + \tau (6546) - \tau (198)$$
.

Maintenant l'angle de commutation KST se calculera par la formule  $\cos$  KST =  $\frac{\cos$  CST}{\cos^2 \lambda}.

Longit. hélioc. 
$$\theta = 7^{\circ} 58' 41' 3 - \tau (37'362) + \tau (1'139)$$

LI. Par ces calculs, on a déterminé l'anomalie 4, la latitude

héliocentrique A, et la longitude héliocentrique 5 de la comète pour le moment de l'observation du 15 septembre. On fera de semblables calculs pour les époques données du 13 août et du 2 décembre, et on aura les résultats suivans, dans lesquela on a distingué par l'accent "ceux du 14 août, et par l'accent ceux du 2 décembre:

$$\begin{cases} \psi = 146^{\circ} \ 13^{\circ} 52^{\circ} + \tau \ (3^{\circ} 35) - \sigma \ (2^{\circ} 57) \\ \log \sin \lambda^{\circ} = 8^{\circ} 15^{\circ} 51, 4 + \tau (10^{\circ} 48) - \sigma \ (0^{\circ} 34) \end{cases} \\ \log \sin \lambda^{\circ} = 8^{\circ} 567^{\circ} 204 + \tau (12^{\circ} 8)4) - \sigma \ (0^{\circ} 24) \\ 15^{\circ} \text{ expensive} \\ \text{a tant} \\ \epsilon = 7^{\circ} 58^{\circ} 41, 3 - \tau (37^{\circ} 36)^{\circ} + \tau (13^{\circ} 8)4) \\ \epsilon \text{ princision} \\ \log \sin \lambda = 9^{\circ} 96^{\circ} 50 - \tau (17^{\circ} 646) + \tau (53^{\circ} 3) \\ 2^{\circ} \text{ decembre} \\ \text{a princ} \\ \text{a princ} \\ \text{a princip} \\ \text{a$$

LII. Concevons maintenant une sphère concentrique au solcil, dont la surface soit rencontrée par le plan de l'écliptique et par celui de l'orbite de la comète. Pour micux saisir la situation respective des différens points, on pourra supposer que la circonférence de l'écliptique est développée sur un plan (fig. 3), et forme la ligne droite O y O dans laquelle T représente le premier point d'aries, 75 l'ordre des signes, a le nœud ascendant, et y le nœud descendant de la comète. A chaque point de l'écliptique, comme K, on peut élever une perpendiculaire KC qui représente la latitude de la comète, en même temps que TK est sa longitude; et la suite des points C formera la ligue sinueuse ΩC v C' Ω qui représente l'intersection du plan de l'orbite avec la surface sphérique concentrique au solcil. Dans cette sorte de projection, les longitudes et les latitudes sont représentées par des grandeurs proportionnelles ; mais les arcs du mouvement héliocentrique sont altérés dans

leurs proportions; ils sont en général augmentés, paisque Paredecourbe v CO ne représente qu'une longueur égale à v a. Quoi qu'il en soit, cette figure est très-propre à diriger le calcul qui reste à faire pour la détermination de l'orbite.

La distance To, supplément de la longitude du nœud ascendant Q, est d'environ 5°. Au 14 août, la comète étoit à un point C° très - voisin du nœud descendant, puisque la distance 7 K°, complément à 360° de la longitude o°, n'est que d'environ 3°. Au 15 septembre , la comète marchant vers le périhélie II, s'est trouvée en C avec la longitude ™K d'environ 8°. Arrivée au périhélie II le 7 octobre, elle s'est trouvée distante d'environ 31° du nœud ascendant n. Continuant sa route, elle a passé le nœud, sa latitude est devenue boreale, et enfin le 2 décembre, elle est parvenue au point C' où l'on a TK' = 62° 30' environ, valeur de 360° - p'. Si l'orbite de la comète est exactement parabolique, il ne lui reste à parcourir du a décembre 1769 jusqu'à l'infini, que l'arc C'a, an étant égal à ΠΩ. Si cette orbite est elliptique, elle continuera son mouvement jusqu'à sa prochaine apparition dans la partic v C°C, mais elle ne décrira qu'un angle très-petit dans un temps considérable.

LIII. Après avoir pris cette idée du mouvement héliocentrique de la comète, venons à la détermination tant des coëfficiens r et r que des divers élémens de l'orbite.

Saivant la méthodo ordinaire, on considère le triangle spherique formé par les deux points C',C, et par le pôle de l'écliptique. Dans ce triangle, on connoît les côtés de l'angle au pôle, qui sont les complémens des latitudes K'C', KC; avcc l'angle compris mesuré par l'arc K' K = 360 - +4 e, on peut donc détermiser le troisième côté C'C qui doit être égal à la difference des anomalies 4° - +, et de-la résulte l'équation de condition

 $\cos(4^{\circ}-4) = \cos(\theta-4^{\circ})\cos\lambda\cos\lambda^{\circ} + \sin\lambda\sin\lambda^{\circ}$ . (55)

Legeral, Google

On en obtiendra une semblable de la comparaison des deux lieux C et C\* qui donne

 $\cos(\sqrt[4]{+} + 1) = \cos(\phi - \phi') \cos \lambda \cos \lambda' - \sin \lambda \sin \lambda';$  (56) et par le moyen de ces deux équations, on pourra déterminer  $\tau$  et  $\pi$ .

Cette méthode paroit conduire assez directement au but; mais elle a l'inconvénient de supposer que les trois points C', C, C' sont exactement dans un même plan, et elle n'offre pas les moyens de corriger ou au moins de diminuer l'erreur qui auroit lieu si cette condition n'étoit pas remplie.

On n'exprimeroit point la condition essentielle de l'anité du plan, en formant par la comparaison des points C et C' une troisieme équation semblable aux équations (55) et (66). En effet, cette troisième équation seroit nécessairement une auite des deux autres; car il faudroit que les deux plans CC', C'C fissent en C' un angle bien différent de 180', pour que l'arc CC' mené directement de C en C', fitt sensiblement plus petit que la somme des arcs C' C', C' C. Voici donc le moyen qu'on pourroit employer.

LIV. On reconnoît que trois points  $C^*$ , C, C', sont dans le plan d'un même grand cercle, si les longitudes de ces points  $\rho^*$ ,  $\rho$ ,  $\rho'$ , et leurs latitudes  $\lambda^0$ ,  $\lambda$ ,  $\lambda'$  satisfont à l'équation

sin(r-r)) tang x'+sin(r'-r) tang x'+sin(r'-r) tang x = 0, (57) ou ce qui revient au même, si entre les anomalies  $\psi$ ,  $\psi$ ,  $\psi$ , et les latitudes x', x', on a l'équation

 $sin(+-+)sin \times + sin(+'-+)sin \times + sin(+'-+')sin \times = 0.$  (58)

Si donc on substitue les valeurs données dans l'article LI, en observant de prendre " et 4" négativement, on une retroisième équation, laquelle devra être combinée avec les équations (55) et (56), afin d'en tirer des valeurs de r et de «, qui y satisfassent aussi bien qu'il est possible. Le dis aussi bien qu'il est possible, parce qu'ayant trois équations pour déterminer deux inconnues, on ne doit pas prétendre satisfaire exactement à ces trois équations, mais seulement chercher à rendre leurs premiers membres très-petits.

LV. Connoissant 7 et 4, toutes les quantités contenues dans le tableau de l'art. LI deviendront entièrement déterminées; on calculera ensuite l'inclinaison I par la formule

$$\cos I = \frac{\sin (r - r)}{\sin (4r - 1)} \cos \lambda \cos \lambda^{\circ}, \quad (59)$$

où l'on aura soin de prendre 4"— 4 (qui représente la distance CC") de même signe que e -- s", parce que l'inclinaison est toujours supposée moindre que go". Lorque I sera déterminé, on aura la longitude du nœud S par la formule

$$sin(e-S) = tang \times cos I.$$
 (60)

Cette équation, dans laquelle » doit toujours être regardé comme positif, donnera pour l'angle o - S deux valeurs comprises entre o° et 180°; on en tirera donc deux valeurs de S. L'équation sin ( o - S) = tang x cos I, qui a lieu semblablement, donnera de même deux valeurs pour S. On aura enfin la troisième équation sin (S-o') = tang x' cos I (où l'on a changé le signe du premier membre, afin de prendre positivement la latitude a', qui est de signe contraire aux deux autres a, a'), d'où résulteront encore deux valeurs de S. Or, dans chaque système, il est nécessaire que la même valeur de S se retrouve, ou exactement ou au moins, à une petite différence près ; cette différence venant de ce qu'on n'a pas pu satisfaire exactement aux trois équations qui déterminent 7 et 4. On prendra donc un milieu entre ces trois valeurs de S peu différentes entre elles . et on aura la longitude d'un nœud auquel on appliquera la règle de l'art. XXV, pour savoir si c'est le nœud descendant ou le nœud ascendant.

Par les valeurs connues de l'anomalie 4 et de la distance

périhélie II, ou trouvera aisément l'instant du passege au périhélie; le signe positif ou négatif de « – « °, indiquera si le mouvement est direct ou rétrograde; enfin le lieu du périhélie se déterminera par les formules de l'art. XXVI. Ainsi la connoissance de tous les élémens de l'orbite se décluit aisément de la résolution des trois équations (55), (56) et (57) ou (58), qui doment les cosfficiens « et « .

Nous ne faisons qu'indiquer oute méthode sans l'appliquer à notre exemple, parce que, quoique sa marche soit asser naturelle, cependant elle a l'inconvénient de ne pas réduire les erreurs à une même échelle. Deux erreurs égales dans deux des trois équations que l'on considère pourroient répondre à des erreurs très-inégales sur les longitudes ou sur les latitudes; et c'est ce qu'il faut éviter. Nous allons donc exposer une autre méthode qui paroit devoir mieux remplir notre but.

LVI. Supposons que par les formules précédentes ou par une première connoissance approchée des élémens de l'orbite, on ait trouvé I = 40° 50′, S = 355° 3′ (c'est le lieu du nœud descendant), et u G ou e = 16° 48′.

descendant), et v G ou s = 16° 48'.

Appelons pour abréger \* la quantité s — S, ou le côté v K du triangle sphérique rectangle v K C, on aura dans ce triangle

les deux équations 
$$sin \lambda = sin \Gamma sin \sigma \tag{61}$$

tang x = cos I tang c. (62)

Nous prendrons pour valeurs corrigées de I et de c les deux

$$I = 40^{\circ} 50' + z (5'000)$$
  
 $\sigma = 16^{\circ} 48' + u (5'000)$ ;

et par leur substitution dans l'équation (61), on aura

expressions

$$\sin I.....$$
 9.8154854 +  $z$  (7300)  $\sin \sigma....$  9.4609456 +  $u$  (20920)

Comparant ce log. sinus à celui de l'art. LI, on a la différence:  $-3295 + z(7300) + u(20920) + \tau(176446) - \tau(5363)$ ,

d'où résulte sur la latitude 
$$\lambda$$
 l'erreur   
 $E' = -o'500 + z(1'113) + u(3'18q) + \tau(26'900) - \tau(0'818).$ 

Calculant de même les deux formules  $\sin \lambda^{*} = \sin 1$   $\sin \epsilon^{*}$ ,  $\sin \lambda^{*} = \sin 1$   $\sin \epsilon^{*}$ , d'après les valeurs  $\epsilon^{*} = \epsilon - \lambda^{*} + \psi$ ,  $\epsilon^{*} = 360^{+} - \psi - \psi - \epsilon$ , on trouvera deux valeurs de  $\log$ ,  $\sin \lambda$ , esquelles comparées aux valeurs semblables déjà trouvées (art. Ll.), donneron sur les angles  $\epsilon$ ,  $\lambda^{*}$  les creves.

$$\mathbf{E}' = \mathbf{o}' 125 + z(\mathbf{o}' 194) + z(3'264) + \tau (5'657) - \tau (0'830)$$

 $E'' = -o'123 + z(4'208) - u(1'761) - \tau(5'529) + \tau(2'154)$ . Maintenant le calcul de l'équation tang  $z = \cos I$  tang  $\tau$ , donnera

cos I..... 9.8788748 
$$\stackrel{\sim}{=}$$
 z (5460)  
tang  $\stackrel{\sim}{=}$  .... 9.4798887 + u (22830)  
tang z.... 9.3587635 - z (5460) + u (22830)

$$x = 21^{\circ}52' \ 3''4 - x(0'938) + u(3'923)$$
  
d'ailleurs  $\theta = 7^{\circ}58'41.3 - \tau(37'362) + \pi(1'139)$ 

donc-Son  $7_{13} = 4^{\circ} 53' 22'' 1 - z(0'938) + u(3'923) + r(37'362) - z(1'139)$ 

Les deux équations  $tang x^* = cos I tang \sigma^*$  et  $tang x' = cos I tang \sigma'$  donneront semblablement

$$T_U = 4^{\circ} 58' \ 7''5 - x(0'168) + u(3'787) - \tau(3'331) - \pi(0'469)$$
  
 $T_U = 5^{\circ} 4' 28''5 + x(1'961) + u(5'789) + \tau(6'328) - \pi(7'680)$ .

La seconde valeur de vo étant retranchée successivement de la première et de la troisième, on aura deux nouvelles différences ou erreurs,

$$E^* = -4'757 + \pi (0'770) + u(0'136) + \pi (40'693) + \pi (0'670)$$

$$E^* = 6'350 + \pi (2'129) + u(2'002) + \pi (9'659) + \pi (7'211)$$

LVII. Toutes les conditions du problème étant ainsi exprimées, si on vouloit anéantir à la fois les cinq erreurs E', E', E", E", E', on auroit une équation de plus que d'inconnues, ainsi que le comporte la natore de la question. Mais comme ce ne seroit que par un hasard singulier que les valeurs des inconnues z, u, r, v, tirées de quatre de ces équations, satisferoient à la cinquième, et que même dans ce cas, la méthode que nous devonts suivre conduiroit au vrai résultat, nous técherons seulement de diminuer les erreurs de manière à avoir la parabole qui satisfait le plus exactement qu'il est possible aux trois observations d'ounées.

Nous commencerons donc par déterminer  $\tau$  et  $\sigma$  par la condition que les erreurs E" et E" soient nulles ; ce qui donnera

$$\tau = 0.1344 + z(0.0243) + u(0.0013)$$
  
$$\tau = 1.0605 + z(0.3278) + u(0.2793).$$

Substituant ces valeurs dans les trois quantités E', E', E'', on sura

$$E' = 2' \cdot 248 + z (1' \cdot 499) + u (2' \cdot 996)$$

$$E'' = 0' \cdot 006 + z (0' \cdot 059) + u (3' \cdot 040)$$

$$E''' = 1' \cdot 418 + z (4' \cdot 780) - u (1' \cdot 167).$$

On voit déjà qu'en faisant e et u égaux à zéro, toutes les erreurs se réduiront à deux; l'une E d'environ 2'±, l'autre E' de 1'43; erreurs très-tolérables dans la théorie des comètes. Mais il est possible de les atténuer encore en cherchant le minimum de la somme des quarrés des quantiés E', E'', E''.

LVIII. Pour cela, il faut multiplier tous les termes de E' par 1.499 coëfficient de z, tous ceux de E' par 0.059, tous ceux de E' par 4.780, et ajouter les trois produits. Opérant ensuite de la même manière par rapport aux coëfficiens de u, on formera les deux équations.

$$0 = 10.148 + z(25.099) - u(0.908)$$
  
$$0 = 5.098 - z(0.908) + u(19.580);$$

d'où l'on tire

$$z = -0.4144$$
  
 $u = -0.4796$ 

Au moyen de ces valeurs, les trois erreurs E', E', E'', deviennent

$$E' = o'789$$
,  $E' = -o'868$ ,  $E'' = -o'256$ ;

de sorte que la plus grande ne va pas à une minute.

Substituant ces valeurs de-z et u dans celles de \u03c4 et de \u03c4, on aura

d'où résulte le log. de la distance périliélie = 0.0908466, et l'époque du passage au périliélie : octobre 7,5310.

Si de cette longitude on retranche la distance πα du périhélie au nœud, il restera ce que les astronomes appellent le lieu du périlfélie = 144° 11' 31° 9.

LIX. On peut donc établir ainsi les élémens de l'orbite de la comète de 1769, en tant qu'ils résultent des trois observations données:

| Log. dist. périhélie         | 9.0908466 |
|------------------------------|-----------|
| Lieu du nœud ascendant       |           |
| Inclinaison de l'orbite      | 40 47 56  |
| Lieu du périhélie            | 144 11 32 |
| Passage au périhélie octobre | 7.5310 -  |
| Sens du mouvement            | direct.   |

Si d'après ces élémens, on calcule la longitude et la latitude géocentriques de la comète à l'instant de chaque observation, on trouvera les résultats suivans:

| Temps moyen<br>à Paris.          | Longitude calculte. | Longitude<br>observée. | Diff. | Latitude | Latitude<br>observée? | Diff. |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|-------|----------|-----------------------|-------|
| Août. 14.52352<br>Sept. 15.69398 |                     |                        |       |          |                       |       |
| Déc. 2.21413                     |                     |                        |       |          |                       |       |

où l'on voit que les erreurs sont insensibles sur la longitude , et ne vont qu'à 1' $\frac{1}{2}$  sur la latitude.

Les éléments trouvés par Pingré, d'après les mêmes observations (Cométographie, tome 11, page 381), représentent bien les observations extrêmes du 14 août et du 2 décembre; mais sur l'observation du 15 septembre, ils donnent une erreur de + x'12' sur la longitude, et une de + 2' 37' sur la latitude.

LX. Au reste, si d'après les élémens que nous avons trouvés, ou d'après ceux de Pingré, on calculoit les lieux de la comète pour d'autres époques oi elle a été observée, on trouveroit des erreurs de 12 ou 15 minutes et même plus, tant sur la longitude que sur la latitude. C'est par cette raison que Pingre lui-même trouve différentes orbites en calculant différentes observations; tantôt il trouve l'inclinaison de 40° 48° 29°, tantôt il la trouve de 40° 42′ 16°, et ainsi és autres éfément.

Il n'y a rien à conclure de-là contre l'exactitude des calcials d'après lesquels nous venons de déterminer l'orbité de la comète de 1763; ces calculs donnent, entre toutes les paraboles possibles, l'auxe de celles qui satisfont le mieux aux trois observations donnels. Mais il ext possible, et l'aproit même trèsprobable, d'après ces différences, que la vraie orbite de la comète de 1763 n'est point une parabole. Il faudroit discater de nouveau les observations de cette comète, choiair les plus exactes après les avoir corrigées de l'aberration et de la parallaxe, et alors on pourroit essayer de déterminer Pelipse ou l'hyper-

bole qui est la vraie trajectoire. Le calcul ne seroit pas beancoup plus compliqué que les précédens; il y entreroit l'élément de pubs <sup>1</sup>, ettrois observations suffiroien't toujours pour résoudre le problème; mais il seroit bon d'en faire entrer au moins quaire en comparaison.

## Observations sur la méthode précédente.

LXI. Pour avoir une idée nette de la méthode que nous proposons, et dont nous avons détaillé les calculs dans un exemple, il faut observer qu'elle est composée de quatre parties distinctes.

Première partie. Après avoir représenté le logarithme de la distance périhélie, et l'instant du passage au périhélie par deux expressions contenant chacune une correction indétermince, on calculé, d'après ces valeurs, l'anomalie 4 et le rayon vecteur. pour le moment de chaque observation.

Seconde partie. Connoissant tout à l'a-fois le rayon vecteur, la longitude et la latitude de la comèté données par l'observation, la longitude du soleil et sa distance à la terre données par les tables, on calcole la longitude et la latitude hélicoem-triques de la gonétie; et pour cet effet, il est bon de construire une figure qui représente à peu-près les positions respectives des différens points, et qui aidera le plus souvent à fixer l'indétermination que présente dans certains cas le triangle CTS dans lequel on connoît deux côtés, et l'angle opposé à l'un d'eux.

Le gésultat de ces deux premières opérations, dont on peut former un petit tableau, donnera, pour l'instant de chaque observation, l'anomalie 4, la longitude hidiocentrique 9, etc log. sinus de la latitude héliocentrique ». Il faut ensuite procéder à la détermination du plan de l'orbite et de la position du péritelite.

Troisième partie, Ayant représenté l'écliptique par une ligne droite, et l'orbite de la cométe, vne du soleil, par une ligne sinueuse; on marquera sur celle-ci les différens lienx de la comète, d'après les longitudes et latitudes héliocentriques déjà calculées. On y marquera également le lieu du périhélie qu'on doit déjà connoître d'une manière approchée par l'une des anomalies. On donnera ensuite des valeurs en partie connues, en partie indéterminées, à l'inclinaison I, et à la distance e de la comète à l'un des nœuds lors de l'observation moyenne. Au moyen de ces valeurs, on calculera la latitude à, et la quantité » (qui n'est autre chose que la distance « réduite à l'écliptique) par les formules sin \( = \sin I \) sin \( \sin \), tang \( u = \cos I \) tang \( \sin \). La comparaison du log. sin A, avec celui qu'on a déjà trouvé dans la seconde partie, donne une première erreur E' sur l'angle »; on en trouve une pareille sur les deux autres latitudes, ce qui fait trois erreurs E', E', E".

Quatrième partie. Des trois valeirs de « correspondantes aux trois observations, on dédnit trois expressions de la longitude du nœud, qui égalées entre elles fournissent denx équations entre les quatre coëfficiens inconnus. Tirant de ces équations les valeurs de deux des coefficiens, et les substituant dans l'expression des trois quantités E', E', E'', jl ne restera plus qu'à faire en sorte que la somme des quarrés de ces trois quantités soit un minimum. De-là résultent deux équations qui achèvent de déterminer tous les coefficiens, et par suite tous les séhems de l'orbite.

LXII. On pourra procéder de même, si on veut combiner ensemble plus de trois observations; mais alors il convjendra d'établir deux systèmes d'erreurs. Le premier comprendra toutes les erreurs E', E', E'', &c. relatives aux latitudes; il es second comprendra toutes les erreurs de la position du nœud; si par les diverses valeurs de « calculées aux époques des difféentes observations, on trouve, pour la longitude du meud, les diverses valeurs S, S', S'', &c., et qu'on appelle S'+e' la vraie longitude S du nœud, on aura les erreurs successives e'=e', e''=e'+S''-S'', &c., en nombre égal à celui des observations, et e' sera une indétermine nouvelle à joindre aux quatre déglé melloyées. Dans le système des erreurs e', e'', e'', &c., on déterminers e' avec deux des autres inconnues, de manière que la somme des quarrés de ces erreurs soit un minimum; on aura sins l'expression des trois inconnes en fonction des deux aufairs, et la aubstitution de ces valeurs étant faite dans les quantités E', E'', &c. du premier système, il n'y restera ples que deux inconnes. On déterminers cofin ces deux inconnues, par la coudition que la somme des quarrés des erreurs E', E'', E'', &c. soit un minimum, et on déduirales élémens de l'orbite.

Il seroit plus direct de donner des valeurs en partie connues, en partie indéterminées, aux cinq élémens de l'orbite, et ensuite de alculer pour le moment de chaque observation, la longitude et la latitude géocentriques de la comète. On compareroit les longitudes et les latitudes calculers avéc les longitudes et les latitudes calculers avec les values de la minimum la somme des quarrés de toutes ces creurs. Mais le calcul conduit de cette manière seroit plus long que celui que nous avons sindiqué, et il n'en résulteroit qu'un avantage assex petit pour la diminution des crierurs, le suise du peti de variation que subissent les quantités lorsqu'elles sont voisines du minimum.

Observations sur le calcul des corrections indéterminées.

LXIII. Les tables de logarithmes contiennent tout ce qui est nécessaire pour le calcul des corrections indéterminées, ainsi qu'ou l'a vu dans les exemples précédens. Cependant il est bon de remarquer qu'on peut calculer dans tous les cas les coefficiens des corrections, sans recourir aux différences des tables qui sont toujours affectées de quelqu'erreur. Voici quelques précentes à ce suiet.

Si l'on demande le logarithme du nombre a+bx, dans lequel bx est une correction toujours supposée très-petite par rapport à a, le logarithme cherché sera  $log.a + x \left(\frac{bm}{a}\right)$ , m étant le module  $o.434_{20}$ , &c. Mais comme les logarithmes ont ordinairement sept décimales, pour que la correction soit exprimée en unités décimales du septième ordre, il faudra, au lieu de m, mettre  $M=434_{20}45$ , dont le log. est  $6.637_{7}843$ , ét on sura  $log. (a+bx) = a+x \left(\frac{bm}{a}\right)$ .

Réciproquement, avant  $\log y = \log a + x(b)$ , on en tire le nombre  $y = a + x\left(\frac{ab}{M}\right)$ .

Si bx représente un nombre de minutes servant de correction à l'arc  $a_j$  et qu'on appelle n le nombre constant  $\frac{10^n m}{r}$ , (r') étant le nombre de minutés comprises dans le rayon), dont le logarithme est 3. 1015104, on aura

leg sin 
$$(a+bx) = log sin a + x (ab cot. a)$$
  
log cot  $(a+bx) = log cot a - x (ab tong a)$   
log tang  $(a+bx) = log tang a + x \left(\frac{nb}{\sin a \cos a}\right)$   
log cot.  $(a+bx) = log cot. a - x \left(\frac{nb}{\sin a \cos a}\right)$ 

formules où les quantités qui multiplient x sont rédoites en unités décimales du septième ordre, de même que les logarithmes. Réciproquement si on a

log sin 
$$y = \log \sin a + x(c)$$
, il en résulte  $y = a + x\left(\frac{c}{n} \tan a\right)$   
log son  $y = \log \cos a + x(c)$ , il en résulte  $y = a - x\left(\frac{c}{n} \cot a\right)$ 

 $\log tang \ y = \log tang \ a + x \ (e) \ , \quad \text{il en résulte} \ y = a + x \left(\frac{c}{n} \sin a \cos a\right)$   $\log \cot y = \log \cot a + x \ (e) \ , \quad \text{il en résulte} \ y = a - x \left(\frac{c}{n} \sin a \cos a\right)$ 

la correction ajoutée à la valeur de a étant exprimée en minutes.

Il est souvent utile de trouver le log. cosinus, lorsqu'on a le log. sinus, ou vice versa, sans être obligé de chercher l'arc. Or par les formules précédentes si l'on a

leg sin y = leg sin a + x(s), il en résulte leg son y = legens a - x (const a) leg cony = leg con a + x(s), il en résulte leg sin y = leg sin a - x (cont a) A yec ces ficreules et autres semblables, qu'on peut employer suivant les circonstances, on s'habituera aisément au calcul des corrections indéterminées qui peut être fort utile dans loutes sortes d'approximations.

## APPENDICE.

Sur la Méthode des moindres quarrés.

Dans la plupart des questions où il s'agit de tirer des mesures données par l'observation, les résultats les plus exacts qu'elles peuvent offrir, on est presque toujours conduit à un système d'équations de la forme

E = a + bx + cy + fz + &c.

dans lesquelles a, b, c, f, &c. sont des coëfficiens connus, qui varient d'unc équation à l'autre,  $ext{i}$ ,  $ext{i}$ , ext

Si l'on a autant d'équations que d'inconnues x, y, z, & &c., i l n'y a aucune difficulté pour la détermination de ces inconnues, et on peut rendre les creurs E absolument nulles. Mais le plus souvent, le nombre des équations est supérieur à celui des inconnues, et il est impossible d'anéantir toptes les erreurs.

Dans cette circonstance, qui est celle de la plupart des problèmes physiques et astronomiques, où l'on cherche à déterminer quelques élémens importans, il entre nécessairement de l'arbitraire dans la distribution des erreurs, et on ne doit pas attendre que toutes les hypothèses conduiront exactement aux mêmes résultats; mais il faut sur-tout faire en sorte que les erreurs extrêmes, sams avoir égard à leurs signes, soient renfermées dans les limites les plus étroites qu'il est possible.

De tous les principes qu'on peut proposer pour cet objet, je pense qu'il n'en est pas de plus général, de plus exact, ni d'une application plus facile que celui dont nous avons fait usage dans les recherches précédentes, et qui consiste à rendre minimum la somme des quarrès des erreurs. Par ce moyen, il s'établit entrè les erreurs une sorte d'équilibre qui empéchant les extrêmes de prévaloir, est très-propre à faire connoître l'état du système le plus proche de la vérité.

La somme des quarrés des erreurs E'+ E'+ E'+ &c. étant

$$(a + bx + cy + fz + &c.)^{a} + (a' + b'x + c'y + f'x + &c.)^{a} + (a' + b''x + c''y + f''x + &c.)^{a} + &c.)^{a}$$

si l'on cherche son minimum, en faisant varier x seule, on aura l'équation

$$o = \int ab + x \int b^* + y \int bc + z \int bf + &c.,$$

dans laquelle par fab on entend la somme des produits sem, blables ab + ab' + a'b'' + &c.; par  $fb^*$  la somme des quarrés des coëfficiens de x, savoir  $b^* + b'^* + b'^* + &c.$ , ainsi de suite.

Le minimum, par rapport à y, donnèra semblablement

$$0 = \int ac + x \int bc + y \int c^a + z \int fc + &c.,$$

et le minimum par rapport à z,

$$o = \int af + x \int bf + y \int cf + z \int f' + &c.,$$

où l'on voit que les mêmes coefficiens fbe, fbf, &c. sont communs à deux équations, ce qui contribue à faciliter le calcul.

En général, pour former l'équation du minimum par rapport à l'une des inconnues, il faut multiplier tous les termes de chaque équation proposée par le coëfficient de l'inconnue dans cette équation, pris avec son signe, et faire une somme de tous ces produits.

On obtiendra de cette manêre autant d'équations du minimum, qu'il y a d'inconnues, et il faudra résoudre ces équations par les méthodes ordinaires. Mais on aura soin d'abrèger tous les calculs, tant des multiplications que de la résolution, en n'admettant dans chaque opération que le nombre de chiffres entiers ou décimaux que peut exiger le degré d'approximation dont la question est susceptible.

Si par un hasard singulier, il civit possible de satisfaire à toutes les équations en rendant toutes les erreurs mulles, on obtiendroit également ce résultat par les équations du minimum ; car si après avoir trouvé les valeurs de x, y, z, x &c. qui rendent nulles E, É, &c., on fait varier x, y, z, x &c. de x, y, y, z, x &c., et et vident que É qui étoit zéro deviendra par cette variation  $(aIx + bIy + cIx, &c.)^n$ . Il en sera de même de E', E'', &c. D'où l'on voit que la somme des quarrés des erreurs aura pour variation une quantité du second ordre par rapport à Ix, Iy, X &c.; ce qui s'accorde avec la nature da minimum.

Si après avoir déterminé toutes les inconnues x, y, z, & o, on substitue leurs valeurs dans les équations proposées, on connoîtra les diverses erreurs E, E, E', &c. auxquelles oc système donne lieu, et qui ne peuvent être réduites sans augmenter la somme de leurs quarrés. Si parant ces creurs il s'en trouve que l'on juge trop grander pour être admises, alors on rejettera les équations qui ont produit ces erreurs, comme venant d'expériences trop défectueuses, et on détermineer les inconnues par le moyen des équations restantes, quis alors donnéeront des creurs beancoup moindres. El il est à observerqu'on ne sera pas obligé alors de recommencer tous les calculs ; car comme les équations du minimues es foument par l'addition des produits faits dans chacune des équations proposées, il suffira d'écarter de l'addition des produits faits dans chacune des équations par les équations qui auront conduit à des erreurs trop considérables.

La règle par laquelle on prend le milieu entre les résultats de différentes observations, n'est qu'une consequence trèssimple de notre méthode générale, que nous appellerons Méthode des moindres quarrés.

En effet, si l'expérience a donné diverses valeurs a', a", &c.

pour une certaine quantité x, la somme des quarrés des erreurs sera  $(\alpha'-\dot{x})^* + (\alpha''-x)^* + (\alpha''-x)^* + &c.$ , et en égalant cette somme à un minimum, on a

$$0 = (a'-x) + (a'-x) + (a''-x) + &c.$$

d'où résulte  $x = \frac{a' + a'' + a'' + \&c.}{n}$ , n étant le nombre des observations

Paraillement, si pour détermine, la position d'un point dans l'espace, on a trouvé, par une première expérience, les coordonnées a',b',c', sur une seconde, les coordonnées a',b',c', sur ainsi de sainte; soient x,y,x, le sviriables coordonnées de oppoint s'alors l'erreur de la première expérience sera la distance du point (a',b',c') su point (x,y,x); le quarré de cette distance experience exper

$$(a'-x)^{a}+(b'-y)^{a}+(c'-z)^{a};$$

et la sommo des quarrés semblables étant égalée à un minimum, on en tire trois équations qui donnent  $s=\int_{n}^{\infty} \frac{1}{n} \int_{n}^{\infty} \frac{1}{n} \frac{f_{n}}{n}$ , on en tire trois équations qui donnent  $s=\frac{f_{n}}{n}$ ,  $y=\frac{f_{n}}{n}$ ,  $z=\frac{f_{n}}{n}$ ,

Si-on divise la masse d'un corps en molécules égales et assex petites pour être considérées comme des points, la somme des quarrés des distances des molécules au centre de gravité sera un minimum.

On voit donc que la méthode des moindres quarrès fait connoître, en galedque soite, le centre autour disquel viennent se ranger tous les résultats fournis par l'expérience, de manière à s'en écarter le moins qu'il est possible. L'application que nous allons faire de cette méthode à la mesure de la méridienne, achèvera de mettre dans tout son jour sa simplicité et sa fécondité. Application à la mesure des degrés du méridien.

Supposant que le méridien est une ellipse dont les axes sont dans le rapport de t à  $t+\epsilon$ , si en désigne par D la longueur du  $45^{\circ\circ}$  degré, et par S celle de l'arc compris entre les deux latitudes L et L', on aura par les formules connues, et en exprimant L'-L en derrés :

$$S = D(L'-L) - \frac{1}{2} a D \cdot \frac{180}{\pi} sin(L'-L) cos(L'+L);$$
d'où résulte

$$L'-L = \frac{8}{D} + \frac{1}{1}a \cdot \frac{180}{\pi} \sin(L'-L)\cos(L'+L).$$

Comme le  $45^{ins}$  degré est d'environ 28500 modules, égaux chacun à deux toises, on peut faire  $\frac{1}{D} = \frac{1+\zeta}{28500}$ ,  $\zeta$  étant une fraction très-petite, et on aura

$$L'-L = \frac{S}{28500} + \epsilon \cdot \frac{S}{28500} + \epsilon \cdot \frac{270}{\pi} sin(L'-L)cos(L'+L),$$
 (a)

equation qui pour chaque arc dont on connoît la longueur avec la latitude de ses extrémités , donnera une relation entre « et é.

Voici maintenant les longueurs des différens arcs de la méridienne de France et les latitudes des parallèles qui les séparent, telles qu'elles résultent de l'opération exécutée par les célèbres astronomes Delambre et Méchain.

| Lieu<br>de l'observation.     | Sa latitude. | exprim | es compris<br>és en modules | L   | L-L |   | L' + L |  |
|-------------------------------|--------------|--------|-----------------------------|-----|-----|---|--------|--|
| Dunkerque<br>Panthéon à Paris | 0 4          | DP     | 62472.59                    | 1   |     | - |        |  |
| Evaux                         |              | PE     | 76145.74<br>84424.55        | 100 |     | - |        |  |
| Carcassonne                   |              |        | 52749.48                    |     |     |   |        |  |

Nons avons donc quatre arcs dont les mesures dant abstituées successivement dans l'équation (c), fourniront quatre équations entre » et 4. Mais comme ces quatre équations ne peuvent pas être satisfaites toutes à la-fois, nous supposerons qu'elles ont lieu, en attribuant une certaine erreur à la latitude de chaque lieu, et nous appellerons E', E', &c. les corrections additives aux latitudes de Dunkrque, du Panthéon, &c. Ces erreurs n'entrent que dans le premier membre de chaque équation : elles sont trop petites pour affecter le terme multiplé par « dans le second membre. Voici donc les équations qui résultent des quatre arcs mesurés dans l'opération de la méridienne."

E' — E° = 0.002923 + 
$$\epsilon$$
(2.192) —  $\epsilon$ (0.563)  
E° — E° = 0.003100 +  $\epsilon$ (2.672) —  $\epsilon$ (0.351)  
E° — E' = —0.001696 +  $\epsilon$ (2.962) +  $\epsilon$ (0.047)  
E' — E' = —0.001608 +  $\epsilon$ (1.851) +  $\epsilon$ (0.263)

Commo il importe de considérer les erreurs séparément, on regardera comme une nouvelle inconnué l'erreur E", par exemple, et on aura les cinq équations:

$$E' = E'' + 0.00603 + C(4.861) - a(0.914)$$
  
 $E' = E'' + 0.003100 + C(3.673) - a(0.351)$   
 $E'' = E'' + 0.001096 - C(3.962) - a(0.067)$   
 $E' = E'' + 0.00296 - C(4.813) - a(0.310)$ 

Il faut maintenant faire en sorte que la somme des quarrés de ces cinq erreurs soit un minimum, et d'abord cette condition exprimée par rapport à l'insounce E" dont tous les coefficiens sont 1, donne par l'addition de toutes ces équations:

$$\begin{array}{l} o = 5E'' + o.013123 - \ell(o.239) - \epsilon(1.622) \\ donc \ E'' = -o.002625 + \ell(o.048) + \epsilon(0.324). \end{array}$$

Substituant cette valeur dans les cinq équations (b), on aura

$$\begin{split} E' &= 0.00398 + C(4.91a) - a(0.590) \\ E'' &= 0.000475 + C(2.720) - a(0.037) \\ E'' &= -0.003535 + C(0.048) + a(0.394) \\ E'' &= -0.00359 - C(2.914) + a(0.277) \\ E'' &= -0.000370 - C(4.765) + a(0.014) \end{split}$$

Pour exprimer ensuite la condition du minimum par rapport à c, it faut multiplier la première équation par 4,012 cocificient de c; la seconde, par 2,720; la troisième, par 6.068; la quatrième, par — 2,914; la vinquième, par — 4.765, ct égaler à 250 la somme de tous les produits. On vopérera semblablement par rapport à a, et on aura les deux équations

$$0 = 0.020983 + c(62.726) - c(3.830)$$
  

$$0 = -0.003287 - c(3.830) + c(0.531)$$
(d)

d'où l'on tire = 0.00675, et = 0.0000778, donc.

l'aplatissement 
$$a = \frac{1}{148}$$
  
et le  $45^{\text{the}}$  degré  $D = \frac{28500}{1+6} = 28497.78$ .

L'aplatissement déterminé par la longueur du pendule et par quelques, phénomènés astronomiqués, n'est que de , ,, et le 45<sup>m</sup> degré tel qu'on l'a déduit de la comparaison des mesures faites en France avec les mesures faites au l'éton, etaté e856,41.0 Cest sur ce dernier résaltat qu'est fondée la détermination définitive du mètre : il devroit être diminué d'environ un 4500<sup>m</sup>, si on s'en tenoit aux seules mesures exécutées en France; mais l'aplatissement ; trop peu d'accord avec celui que l'on connoit par d'autres phénomènes, ne permet pas d'edopter ce dernier parti.

Les valeurs trouvées pour « et «, déterminent l'ellipse qui satisfait aussi exactement qu'il est possible aux mesures de l'arc du méridien compris entre Dunkerque et Barcelonne. Cette cllipse est beaucoup plus aplatie que celle qui convient à la figure générale du globe; elle suppose dans les latitudes observées des erreurs que l'on déterminera en substituant les valeurs trouvées pour « et c, dans les expressions de E', E', &c. : on trouvera, en réduisant ess erreurs en secondes,

E'=-o'73, E'=1'83, E''=-1'55, E''=o'42, E'=o'03. La plus grande de toutes ne monte pas à  $\langle z^2 \rangle$ , et la moyenne, sans égard aux signes , n'est que de o'01.

Si au lieu de chercher les deux quantités a et é qui conviennent au minimum absolu, on commence par faire la quautité « égale à l'aplatissement connu des parties de deviendront

$$\begin{array}{lll} E' = & 0.001554 + f(4.917) \\ E' = & 0.000391 + f(2.720) \\ E'' = & -0.001612 + f(0.048) \\ E'' = & -0.004663 - f(8.914) \\ E' = & 0.000333 - f(4.765) \end{array}$$

et on aura pour l'équation du minimum, o=0.000010+6(62.726), d'où résulte 6=-0.0001436; donc

le 
$$45^{\text{test}}$$
 degré =  $28500 (1 - \epsilon) = 28504.09;$ 

ce qui s'accorde suffisamment avec la détermination adoptée ; mais alors les erreurs E', E', &c. exprimées en secondes, deviennent

E = 3.06, E = 0.00, E' = -0.683, E' = -0.88, E' = 3.62. Ces crecurs sont plus fortes qu'elles n'étoient dans le cas du maintana aboola ; la plus grande tombe sur la latitude d'Evanx, et la moindre; qui est même entièrement nulle, sur celle du Panthéon.

Au rete, les anomalies durs les lutitudes, qui sans aucim deute no deivent point être attribuées aux observations, tiennent vraisemblablement à des altractions locales qui agiasent irrégulièrement sur le fit à plomb, il suffly pour cela, d'un défaut d'homogéniété dans les rouches qui avoissiment le point où l'on observe la latitude; et la même cause qui rapproche le zénith apparent du midi ou du nord, peut aussi le détourner de quelques secondes vers l'est ou vers l'ouest; ce qui explique les inégalités qu'on a aussi observées dans les azimuths.

Il résulte de l'existence bien constatée de ces anomalies, que la longueur des ares du méridien est moins propre que celle du pendule, à la determination d'une mesure universelle; et il n'est pas étonnant que des observateurs, d'ailleurs très-exacts, ne se soient pas accordés dans les mesures qu'ils ont prises des degrés du méridien, puisqu'a raison des attractions locales, les latitudes de deux lieux également doignés de l'équateur, pourroient différer entre elles de plusieurs sécondes.

Paris, le 15 ventôse an 13.
6 mars 1805.

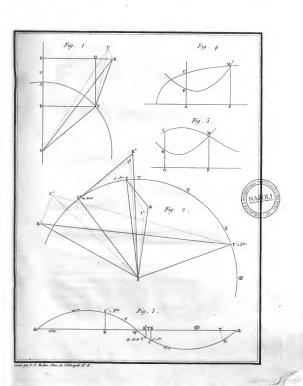

## SUPPLÉMENT AUX NOUVELLES METHODES POUR LA DETERMINATION DES ORBITES DES COMETES.

LA Comète découverte par M. Bouvard, le 20 octobre dernier, m'ayant fourni l'occasion d'appliquer les méthodes exposées dans le Mémoire précédent, je me suis apperçu que dans certaines combinaisons des observations, les élémens de l'orbite, calculés d'après les équations (35) et (36), n'étoient pas suffisamment exacts. J'avois pensé d'abord qu'il pouvoit s'être glissé quelque erreur dans la réduction des observations; mais en y réfléchissant davantage, je n'ai pas tardé à reconnoître que le peu de succès de la méthode étoit dû à la petitesse du coefficient C, et par suite, à celle des coefficiens P, Q, H, avec lesquels se forme l'équation (35) ; il est évident en effet, que si, par les circonstances de la question, le coefficient C est ou nul ou trop petit pour être déterminé assez exactement par les observations, alors l'équation (35) cesse d'être suffisamment approchée, et sa combinaison avec l'équation (36) ne donne plus que des résultats incertains.

On peut remarquer que le coefficient C est aul, lorsque les lieux apparens de la Comète, dans la première et dans la troisième observations, sont situés dans un même grand cercle avec le lieu du soleil, au moment de la seconde observation; et c'est ce qui a eu lieu à fort peu près dans les observations alont nous avons parlé.

Puisqu'alors on ne peut obtenir la vraie solution par les formules que nous avons indiquées, il faut reprendre l'analyse

générale du problème, et examiner ce que deviennent, dans le cas de C très-petit, les deux équations entre u', u et a, d'où l'on avoit déduit le rapport de m' à m, et qui ne sont exactes qu'aux quantités près de l'ordre 6. On trouve que dans ce casces deux équations sont très-peu différentes l'une de l'autre; desorte que par l'élimination de w, les coefficiens de u' et u devenant très-petits, les termes restans sont confondus avec les erreurs de l'ordre 6, et il n'y a plus de conclusion certaine à en tirer.

Mais quoique les deux équations entre  $\mu'$ ,  $\mu$  et  $\omega$  ne permettent pas d'éliminer »; néanmoins on peut toujours en déduire la vraie solution, en combinant l'une de ces équations ou une sorte de milieu pris entr'elles, avec les autres équations du problème; car la réduction accidentelle de deux équations à une seule, laisse encore subsister un nombre d'équations suffisant, puisqu'en général le problème des comètes, dans l'hypothèse parabolique, contient une équation de plus que d'inconnues.

Nous nous sommes proposé, dans ce supplément, le double but, et d'obvier ainsi à la difficulté qui n'avoit pas été prévue dans le Mémoire précédent, et de simplifier encore assez considérablement la solution générale du problème; c'est à quoi nous croyons être parvenus par différens moyens; et surtout en évitant l'emploi de coefficiens trop petits.

Par cette nouvelle méthode, nous avons déterminé de deux manières différentes, les élémens approchés de l'orbite de la première Comète de 1805. Nous avons cherché ensuite à corriger ces élémens, pour avoir une orbite qui représentât, aussi exactement qu'il est possible, les observations données.

Cette recherche nous a donné lieu de perfectionner, à plusieurs égards, la méthode qui avoit été indiquée pour le même objet dans le Mémoire précédent, et surtout d'employer sous une forme plus commode, les corrections indéterminées qui peuvent être d'une grande utilité dans diverses sortes d'approximations.

## ANALYSE DU PROBLÉME.

1. CONSERVANT les mêmes dénominations que dans le Mémoire précédent (art. I, II...VI), et faisant de plus

 $m'-M'=\mu'$ ,  $n'-N'=\nu'$ ,  $m'-M''=\mu''$ ,  $n''-N''=\nu''$ , etc., on aura en général:

$$x-X=\mu+\mu't+\mu''t^*+\mu'''t^*+etc.$$
  
 $x-Y=y+y't+y''t^*+y''t^*+etc.$ 

et l'équation y-Y=(x-X) tang a, dans laquelle on substituera successivement les valeurs  $t=-\theta$ , t=0,  $t=\theta'$ , donnera les trois suivantes:

Les quantités 0, 4, 5, 5, 6, étant connues, on peut faire pour abréger

$$\frac{f'+f}{2} = \tau \quad ; \quad \frac{f'+f}{2} = F,$$

$$\frac{f'-f}{2} = \tau' \quad , \quad \frac{f'-f'}{2} = F',$$

$$(b')$$

ce qui donnera

 $\theta' = \tau + \tau'$ ,  $\theta = \tau - \tau'$ ,  $f' = F + F'\tau$ ,  $f' = F - F'\tau$ .

Substituant ces valeurs dans la première et la troisième des équations (a'), et omettant les quantités du quatrième ordre en  $\tau$  et  $\tau'$ , on en tire les deux suivantes :

$$\begin{array}{l} {}^{\nu}+{}^{\nu},{}^{\nu},{}^{\nu}+{}^{\nu}({}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+})\\ +{}^{\nu}{}^{\nu},{}^{\nu},{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}({}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+})\\ +{}^{\nu}{}^{\nu},{}^{\nu},{}^{+}{}^{+}{}^{\nu}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{+}{}^{$$

2. Pour donner une forme encore plus simple à ces équations , faisons

$$i-F\mu=\gamma$$
,  $i'-F\mu'=\gamma'$ ,  $i'-F\mu''=\gamma''$ ,  $i''-F\mu''=\gamma''$ , elles deviendront :

$$\begin{array}{c} \gamma + \gamma' \tau' + \gamma' \left(\tau^{a} + \tau'^{a}\right) \\ + \gamma'' \tau' + \gamma'' \left(\tau^{a} + \tau'^{a}\right) \end{array} \right\} = F' \tau^{a} \left(\mu' + 2\mu' \tau'\right) \\ \gamma' + 2\gamma'' \tau' + \gamma''' \left(\tau^{a} + 5\tau'^{a}\right) = F' \left(\mu + \mu' \tau' + \mu'' \left(\tau^{a} + \tau'^{a}\right)\right) \end{array}$$

d'où résulte, en éliminant y',

$$\gamma\!+\!\gamma^{\circ}(\tau^{\circ}\!-\!\tau'^{\circ})\!+\!2\gamma^{\sigma}\!\tau'(\tau^{\circ}\!-\!\tau'^{\circ})\!=\!F'(\tau^{\circ}\!-\!\tau'^{\circ})\,(\mu'\!+\!\mu''\tau')\!-\!F'\tau'\!\mu.$$

Or on a  $\gamma + F'\tau'\mu = r - F\mu + F'\tau'\mu = (f - F + F'\tau')\mu$ ; soit done la quantité connue

$$\frac{f - F + \gamma' F'}{T' - \gamma''} = F'; \qquad (c')$$

et l'équation précédente, divisée par τ°-τ's, donnera

$$F''\mu + \gamma'' + 2\gamma''\tau' = F'(\mu' + \mu''\tau').$$

Cette équation ne devant être exacte qu'aux quantités près de l'ordre +\*, puisque l'équation primitive ne contient point les termes de l'ordre +\*, il faudra pareillement supprimer les quantités de l'ordre +\*, dans l'équation en y'; desorte que nous n'aurons plus à considèrer que les équations réduites,

$$F''\mu + \gamma' + 2\gamma''\tau' = F''(\mu' + \mu''\tau')$$

$$\gamma' + 2\gamma''\tau' = F''(\mu + \mu'\tau').$$
(d')

5, Maintenant on a (art. III)

$$\begin{split} m' &= -\frac{m}{2g^2}, \quad m'' &= \frac{mk}{ar^2} - \frac{m'}{6g^2}, \\ n' &= -\frac{n}{ar^2}, \quad n'' &= \frac{nk}{2r^2} - \frac{n'}{6g^2}, \\ M' &= -\frac{m}{aR^2}, \quad M'' &= \frac{nk}{2R^2} - \frac{n'}{6R^2}, \\ N'' &= -\frac{N}{2R}, \quad N'' &= \frac{NK}{2R^2}, \\ \end{split}$$

$$\begin{split} \mu' &= -\frac{\mu}{ur^2} - \frac{1}{2} M \omega \,, \\ \mu'' &= -\frac{\mu'}{6r'} + \frac{i\mu}{ur^2} - \frac{1}{6} M' \omega + \frac{1}{4} M' \zeta \,, \\ r' &= -\frac{r}{ur^2} - \frac{1}{2} N \omega \,, \\ r'' &= -\frac{r}{6r'} + \frac{\mu}{ur^2} - \frac{1}{6} N' \omega + \frac{1}{2} N \zeta \,, \end{split}$$

et il en résulte

$$\begin{split} \gamma' &= -\frac{\gamma}{ar^2} - \frac{\alpha}{a} (N - FM), \\ \gamma'' &= -\frac{\gamma'}{6r^2} + \frac{k\gamma}{ar^2} - \frac{\alpha}{6} (N' - FM') + \frac{\zeta}{4} (N - FM). \end{split}$$

Substituant ces valeurs dans les équations (d'), remettant ensuite au lien de  $\gamma'$  sa valeur  $i' - F\mu'$ , et au lieu de  $\gamma$  sa valeur  $r - F\mu$ , ou  $(f - F)\mu$ , ou simplement  $- Fr'\mu$ , parceque f - F + rF' est du second ordre, d'après l'équation (c'), on aura les doux équations suivantes:

$$F'\mu - F'\left(\mu' - \frac{2^{-1}\mu}{3r^2} - \frac{1}{2}M\tau'\nu\right) = \left(\frac{\mu}{2} - \zeta\tau'\right)(N - FM) + \frac{\mu''}{3}(N' - FM')$$

$$\nu' = F\mu' + F'\mu + F'\tau'\mu' + \tau'\nu (N - FM),$$

Ces deux équations jointes à l'équation  $= f\mu$ , expriment les conditions relatives aux trois longitudes de la Comète;

4. De même l'équation des latitudes

$$z = \frac{\tan \xi}{\cos x} (x - X).$$

où l'on fera successivement  $t=-\theta$ , t=0,  $t=\theta'$ , fournira des résultats entièrement semblables à ceux qu'on vient d'obtenir;

c'est-à-dire qu'en faisant pour abréger ,

$$\frac{k'+k''}{2} = G, \quad \frac{k'-k'}{2r} = G', \quad \frac{k'-k'+r'}{r'-r'} = G', \quad (f)$$

on aura les trois équations p= 3m,

$$G'\mu - G'\left(\mu' - \frac{a'\mu}{3r^3} - \frac{1}{8}Mr'a\right) = \left(\frac{a}{a} - \xi r'\right)(-GM) - \frac{ar'}{3}GM'$$
  
 $p' = G.' + G'\mu + G':'\mu' - GMr'a.$ 
(g')

A ces six équations il faut joindre l'équation donnée par le triangle SCT, savoir:

$$r^* = m^* + n^* + p^* = (M + \mu)^* + (N + f\mu)^* + g^*\mu^*$$
, on

$$r = R^{2} + 3\mu (M + Nf) + \mu^{2} (1 + f^{2} + g^{2}),$$

laquelle revient à l'équation (56), et l'équation du mouvement parabolique

$$= m'^{a} + n'^{a} + p'^{a}$$

5. Il est visible que les équations (d) et (g') se simplifient beancoup en faisant r'=0, c'est-à-dire en supposant que les intervalles de temps entre les observations sont égaux. Ce cas, auquel on peut ramener tous les autres, à l'aide de l'interpolation, est celai qu'il coavient de diseuter avec le plus de soin.

Soit donc  $\tau' = 0$ , ou  $\tau = \theta' = \theta$ , on aura d'abord entre  $\mu$ ,  $\mu'$  et  $\omega$ , les deux équations :

$$F'\mu - F'\mu' = \frac{1}{1}\omega (N - FM)$$

$$G'\mu - G'\mu' = -\frac{1}{1}\omega GM,$$
(h')

lesquelles peuvent donner lieu à diverses combinaisons qui înflueront diversement sur l'exactitude de la solution.

companity Goog

Si ces équations étoient rigoureuses, de quelque manière qu'on les combinât, on parviendroit toujours à une solution exacte. Mais ces équations ne sont qu'approchées; d'une part elles supposent l'omission des termes de l'ordre êt qui y entreroient, si on avoit conservé ceur de l'ordre êt dans les valeurs de x, y, z, z d'autre part, comme les observations sont sujettes à erreur, les coefficiens F et G sont affectés de cette erreur; les coefficiens F et C' le sont encore davantage à cause de la division par ê, qui a lieu dans les valeurs:

$$F' = \frac{f' - f'}{a\theta}, \quad G' = \frac{g' - g'}{a\theta};$$

enfin les coefficiens F', G', déduits des formules

$$F' = \frac{f - F}{t^2}, \qquad G' = \frac{g - G}{t^2},$$

sont ceux sur lesquels les erreurs des observations ont le plus d'influence.

6. Maintenant si on élimine  $\mu'$  des équations (h') pour avoir l'expression de  $\mu$  en  $\omega$ , savoir :

$$\mu = \frac{1}{2} \omega \left( \frac{(N-FM)G'+GMF'}{F''G'-F'G'} \right),$$

il est évident que cette combinaison est sujette à être inexacte, tant parceque le dénominateur F'G' — P'G' contient les coefficiens les plus imparfaits , que parceque ce dénominateur pouvant se réduire à une quantité très-petite ainsi que le numérateur , les termes négligés pourroient devenir comparables au numérateur cestant † " (N — FM) G' + GMF'). Cette combinaison revient à celle des équations (30); elle est la plus facile pour la détermination des quantités pet r; mais elle est la plus sujette à erreur, et il convient généralement de n'en pas faire usage, non plus que des équations (35) et (34), qui sont sujettes au même inconvénient.

7. Si, en second'lieu, on chasse  $\omega$  des équations ( h' ), pour en tirer le rapport de  $\mu'$  à  $\mu$ , on obtient

$$\mu' = \mu \cdot \left( \frac{G'(N-FM) + F'GM}{G'(N-FM) + F'GM} \right).$$
 (i')

Cette combinaison conduit à l'équation (55), et elle est de beaucoup préférable à l'autre, puisque le dénominaieur est composé de quantités qui en général sont déterminées d'une manière plus précise. C'est pourquoi nous avons eu raison de présenter les équations (35) et (36) comme devant conduire au résultat le plus exact.

Cependant si dans l'expression précédente le dénominateur G(N-FM)+F'GM, qui répond au coefficient C, devient très-petit, le numérateur doit devenir aussi très-petit, et les résultats de la formule cessent d'être exacts par les raisons que nous avons déjà donnée.

Le cas dont il s'agit est celui où les deux équations (h') diffèrent très-peu entr'elles, les rapports entre les coefficiens de  $\mu'$  et  $\omega$  étant presqu'égaux dans les deux équations. Alors on ne peut plus éliminer avec sûreté l'une des inconnues de ce de deux équations, et il faut conserver dans l'expression de  $\mu'$  est deux inconnues  $\mu$  et  $\omega$ ; ce qui n'à d'ailleurs aucun inconvénient,, puisque le problème des comètes offre une équation de plus que d'inconnues.

8. Si donc l'une des équations (h') donne μ' = hμ + lu, et que l'autre donne μ' = h'μ + l'α, les coefficiens h' et et détant peu différens de h et l, on pourra choisir entre ces dent valeurs celle qui est déduite de l'équation où μ' a le plus grand coefficient; mais il vaut encore mieux tirre des deux équations un résultat moyen dont l'erreur soit la plus petite possible. Pour cela , supposons qu'on ait les erreurs

$$E = F'\mu' - F'\mu + \frac{1}{2}\omega(N - FM)$$
  

$$E = G'\mu' - G'\mu - \frac{1}{2}\omega.GM;$$

et cherchons une valeur de  $\mu'$  qui rende la somme des quarrés de ces erreurs égale à un minimum, nous trouverons

$$\mu' = \frac{(F'F' + G'G')_{,'} + \frac{1}{4} \cdot \{(N - FM)F' - MGG'\}}{F'^{*} + G'^{*}}.$$

Cette valeur, que nous représenterons ainsi

$$\mu' = H\mu + L\omega$$
, (i\*)

est celle qu'il convient d'adopter.

9. Cela posé, voici la marche à suivre pour parvenir aussi simplement qu'il est possible, à la solution du problème. On donnera une valeur arbitraire à μ pour servir de première hypothèse, et on aura soin de prendre son signe conforme à celui de cosa cosb; (car on a μ=μ cosa cosb, et ρ est toujours une quantité positive); on calculera la distance r par l'équation du triangle SCT qui est

$$r^{a} = \mathbb{R}^{a} + \mu \left( \frac{a \operatorname{R} \cos (A - a)}{\cos a} \right) + \frac{\mu^{a}}{\cos^{2} a \cos^{2} b}; \tag{k}$$

r étant connu, on calculera e par la formule

$$\omega = \frac{1}{r^2} - \frac{1}{R^2}; \qquad (I)$$

ensuite on substituera les valeurs de  $\mu$  et  $\omega$  dans l'équation (?) ce qui donnera la valeur de  $\mu$ .

Au moyen des valeurs de  $\mu'$  et  $\mu$ , on calculera les quantités m', n', p', par les formules

$$m' = M' + \mu'$$
  
 $n' = N' + F\mu' + F'\mu$  (m')  
 $n' = G\mu' + G'\mu$ .

Enfin substituant ces valeurs dans l'équation du mouvement parabolique

(10)  
==
$$m'^4 + n'^5 + p'^4$$
, (n')

on en tirera une seconde valeur de r qu'on comparera à la première, afin d'avoir leur différence, qui sera l'erreur de la première hypothèse.

Lorsqu'on aura fait deux hypothèses qui donneront deux petites différences ou erceurs sur la valeur de r, il sera facile d'en conclure, par les règles connues, les vraies valeurs de  $\mu$  et de r, et par suite celles de m', n', p'. On calculera enfin m, n, p, p ar les valeurs

$$m = M + \mu$$

$$n = N + f\mu$$

$$p = g\mu;$$
(p')

et à l'aide des formules (42), (43), (44), (38), (39), (46), (47), on déduira aisément de toutes ces données les élémens de l'orbite.

10. Cette méthode devient plus simple, si au lieu de la formule (i") on peut employer avec sûreté la formule (i'), qui donne directement le rapport de m' à m; mais pour cela il faut que son dénominateur ne soit pas trop petit. Alors cette méthode coincide entièrement avec celle que nous avons donnée dans le Mémoire précédent, laquelle se réduit à la résolution des équations (35) et (36). Mais la nouvelle forme sous laquelle nous venons de la présenter, semble préférable à la enemière, en ce que les coefficiens sur lesquels on opère se déduisent plus facilement des données de l'abservation, et ne sont point sujets à être d'une petitesse qui rende leur calcul difficile ou inexact. Nous rappellerons ici, pour l'usage de ces nouvelles formules, qu'au logarithme de 0, compté en jours du temps moyen, on doit ajouter le logarithme constant 8.2355821. Il est bon que 8 n'excède pas 5 à 6 jours, c'està-dire qu'il n'y ait pas plus de 10 à 12 jours d'intervalle entre

la première et la troisième observation, afin que 6 n'excède pas 10, et que l'approximation soit plus exacte.

Quant aux ooefficiens F, F', F', G, G', G', ils se calculcront immédiatement par les formules

$$\begin{split} \mathbf{F} &= \frac{f + f'}{a}, \quad \mathbf{F}' = \frac{f - f'}{a^{\frac{1}{2}}}, \quad \mathbf{F}' = \frac{f - F}{b}, \\ \mathbf{G} &= \frac{f' + f'}{a}, \quad \mathbf{G}' = \frac{f' - f'}{a^{\frac{1}{2}}}, \quad \mathbf{G}' = \frac{f' - G}{a^{\frac{1}{2}}}, \end{split} \tag{9}$$

où les quantités f, g, f', g', etc. sont les mêmes que dans les équations (7). Enfin les quantités M, N, M', N', relatives à l'orbite de la terre, derront toujours être déterminées par les formules de l'art. XI.

- 11. Observons encore que, dans la vue de simplifier les calculs autant qu'il est possible, on peut prendre à volonté l'une des quatre longitudes ae, a, a, A, pourvu que les trois autres conservent la même différence avec celle - là. et qu'on tienne compte de ce changement dans le résultat, en rétablissant l'origine des longitudes à sa vraie place. On peut donc faire, par exemple, A = 90°, ce qui simplifie le calcul des quantités M. N. M'. N'. dépendantes du lieu de la terre; mais de toutes les hypothèses de ce genre, celle qui convient le mieux à la nature du problême, consiste à faire a=0, ce qui donnera f=0, cos a=1. Alors cos aº et cos a' différeront peu de l'unité; les quantités fe et f' ne seront pas susceptibles de devenir trop grandes, non plus que go, g et g', à moins que la latitude de la Comète ne soit très-près de 90° dans l'une des observations; et les équations du problême formeront deux systèmes presqu'indépendans, l'un pour le mouvement en longitude, l'antre pour le mouvement en latitude : en même temps la quantité F devenant de l'ordre 6°, on pourroit faire F=0, tant dans les équations (h') que dans les équations (m'); ce qui les simplifieroit d'autant.
  - 12. Après avoir traité avec toute l'étendue convenable le

cas des observations équidistantes, revenons à la solution générale du problême. Nous observerons d'abord que, quoique les intervalles et l'soient inégaux, cependant on doit supposer qu'ils le sont peu, ou que leur différence est petite par rapport à l'un d'eux. Car si ces deux intervalles de temps étoient fort inégaux; comme il est nécessaire pour la convergence des séries que chaeun des temps 8. 6. n'excède pas 5 à 6 jours, il v auroit donc deux observations fort rapprochées entr'elles, par exemple deux observations qui seroient éloignées d'un jour seulement ou de moins d'un jour. Concevons alors un nouveau lieu déterminé par interpolation entre ces deux lieux voisins; toute orbite qui passera par le lieu moyen et par le lieu le plus éloigné, satisfera à-peu-près aux deux observations voisines l'une de l'autre; desorte que le problème deviendroit indéterminé, ou qu'au moins on pourroit changer assez considérablement les élémens sans cesser de satisfaire aux observations. Il faut donc modifier en ce sens ce que nous avons dit sur la solution générale du problème ( pag. 7 du Mém. préced. ), et supposer r' assez petit par rapport à τ.

15. Cela posé, en examinant les équations (e') et (g'), et (g'), on y remarque une inconnue 2 qui n'affecte à la vérité que les termes de l'ordre v', mais qui ne laisseroit pas de compliquer beaucoup le calcul; si elle n'étoit pas éliminée. Effectuant donc l'élimination, et observant que MN'— M'N = 1 — 2 s', ou simplement = 1, on aura

$$\mu' = \frac{\mu(MGF' - MFG' + NG') - \frac{1}{3}\sigma'G}{M(FG - FG') + NG'} + \frac{2}{3}\sigma' + \frac{1}{3}M\tau'\omega, \quad (r')$$

formule qui sera suffisamment exacte tant que le dénominateur M(FG - FG') + NG', ne sera pas trop petit. Si le cas contraire avoit lieu, on seroit obligé de conserver  $\ell$  dans les deux équations qui déterminent  $\mu'$ , et qui se réduiroient à une seule : mais comme  $\ell$  n'affecte que des termes très-petits, on néglierroit ces termes dans une première approximation , et on les

rétabliroit dans une seconde, en calculant la valeur do ¿ par la formule (5). Le calcul deviendroit ainsi beaucoup plus compliqué, et il seroit préférable, en pareil cas, d'interpoler les lieux observés pour en avoir trois équidistans auxquels la méthode précédente seroit apolicable.

14. Faisant donc abstraction de ce cas particulier, qui répond à celui où C est très-petit, la marche à suivre pour parvenir à la solution sera à-peu-près la même que ci-dessus. On déterminera les coefficiens F, G, F', etc. par les formules

$$\frac{f'+f'}{2} = F, \quad \frac{f'-f'}{2\tau} = F', \quad \frac{f-F+\tau'F'}{2\tau'} = F', \quad \frac{f'+f'}{2\tau'} = G', \quad \frac{g-G+\tau'G'}{2\tau'} = G'; \quad (s')$$

on fera une première hypothèse sur la valeur de  $\mu$ , d'où l'on déduira les valeurs de r et  $\omega$ , comme ci-dessus. Substituant ces valeurs dans l'équation (r'), on connoîtra  $\mu'$ ; ensuite on calculera m', n', p', par les équations

$$m' = M' + \mu',$$
  
 $n' = N' + (F + F'\tau')\mu' + F'\mu + \tau'\omega(N - FM),$   
 $p' = (G + G'\tau')\mu' + G'\mu - \tau'\omega.GM.$ 

Et la substitution étant faite dans l'équation (n'), on aura une seconde valeur de r, dont la comparation avec la première donnera l'erreux de la première hypothèse. Lorsqu'on aura fait ainsi deux hypothèses qui donneront de petites erreurs, on en déduira biento la vrais solution (\*).

<sup>(\*)</sup> Cette solution s'accorderoit avec celle qu'on a donnée dans le Mém. priccid., n° XXXI, sous une forme différente, i'il ne s'étoit pas glisée dans celle-ci une erreur provenant de la suppression des factuer 1 + <sup>2</sup>/<sub>35</sub> dans les équations (8). Ce factuer ne peut être supprimé que lorsqu'on a W = 0, on v' = 0: dans les autres cas il produit dans la valeur de µ' le terme <sup>2/4</sup>/<sub>35</sub> dont ils faut tonic comotive.

## Application à la première Comète de 1805.

15. Nous allons calculer l'orbite de cette Comète, au moyen des observations suivantes que M. Bouvard a cu la complaisance de nous commiuniquer, et dont les époques sont fixées en temps moyen à l'Observatoire de Paris. Nous avons joint à ces observations la longitude du soleil et le logarithme de sa distance calculés pour les mêmes époques.

| Époques.             | La  | ngitud | le. | Lat | itude | bor. | Long | itude e | łu 🌘       | Log R.   |
|----------------------|-----|--------|-----|-----|-------|------|------|---------|------------|----------|
| Octobre.             | D   | М      | 5   | D   | M     | 5    | D    | M       | S          |          |
| 21.69522             | 160 | 19     | 20  | 23  | 50    | 9    | 208  | 20      | 36         | 9-997539 |
| 22.68488             | 163 | 20     | 53  | 22  | 59    | 53   | 209  | 19      | 50         | 9.997421 |
| 30.68670<br>31.69523 | 183 | 48     | 32  | 15  | 37    | 21   | 217  | 19      | 48         | 9.996496 |
| 31.69523             | 185 | 54     | 53  | 14  | 42    | 51   | 218  | 20      | 25         | 9.996384 |
| Novemb.              |     |        |     |     |       |      |      |         |            |          |
| 3.72088              | 191 | 46     | 15  | 12  | 2     | 29   | 221  | 28      | <b>a</b> 6 | 9.996053 |

La lacune, qu'an remarque dans ces observations entre le 20 et le 50 octobre, esige qu'on calcule par interpolation un lieu assez éloigné des lieux observés. Ainsi voulant faire usage des observations des 50 octobre et 5 novembre, qui sont à un intervalle de 4 jours, il faut calculer le fieu équidistant du 26 octobre. Ce calcul peut se faire soit par les lieux des 21, 22 et 50 octobre, soit par ceux des 22, 50 et 81; et les résultats étant peu différens, on pendra le milleu entr'eux. Voici dono les trois observations par lesquelles nous devons déterminer l'orbite.

| Époques. | Lo  | ngitu | le. | Lat | itude     | bor. | Lie | u du ( |    | Log R.   |
|----------|-----|-------|-----|-----|-----------|------|-----|--------|----|----------|
| Octobre. | D   | M     | s   | D   | M         | s    | D   | M      | s  |          |
| a6.6525a | 174 | 30    | 46  | 19  | <b>93</b> | 14   |     |        |    |          |
| 30.68670 | 183 | 48    | 32  | 15  | .37       | 21   | 217 | 19     | 48 | 9.996496 |
| 34.72088 | 191 | 46    | 15  |     | 2         | 29   |     |        |    |          |

16. Avant d'appliquer la nouvelle méthode exposée dans ce Supplément, nous allons d'abord donner les résultats de l'autre méthode; et comme il convient de ne s'occuper que des équations (55) et (56) qui sont les plus exactes, voiei, d' avant le sdonnées précédentes, les logarithmes des coefficiens et des quantités qui servent à les former:

Cela posé, les équations à résoudre seront

$$r^* = 0.985993 - \rho(2R\cos c) + \rho^*,$$
  
 $\frac{1}{r} = 0.508101 - \rho[L'] + \rho^*[L'],$   
 $L \cos ff.... 9.856883.... 9.668574;$ 

On en tire la solution

$$log r = 9.790502$$
,  
 $log p = 9.791894$ ;

et de là les logarithmes des coefficiens

$$(-m')$$
... 0.23755,  $m$ ... 9.289074,  $(-n')$ ... 9.775141,  $n$ ... 9.74967,  $(-p')$ ... 9.458455,  $p$ ... 9.22127,  $(mn'-m'n)$ .... 9.916578,  $(mp'-m'p)$ ... 9.546515,  $-(np'-m'p)$ ... 8.795158.

D'après ces valeurs on voit que la quantité mn'—mn' est positive et mm'—nn'—ppi négative; d'où il suit (XXIV et XXV) que le mouvement de la comète est direct et qu'au 50 octobre elle n'avoit pas encore atteint son péribèlie. On trouve ensuite pour les élémens :

| Log. dist. périh            | 9.565158.     |
|-----------------------------|---------------|
| Pass. au périh nover        | mbre 18,2097. |
| Inclinaison                 | 15° 42′ 6°.   |
| Lieu du nœud asc            |               |
| Lieu du périh. sur l'orbite | 150 8 14.     |
| Mouvement                   | direct.       |

Si avec ces élémens on calcule le lieu de la Comete aux époques de la première et de la troisième observations, on trouvera les résultats suivans:

d'où l'on voit qu'il y a environ 8' d'erreur sur chacune des longitudes, et 2 ou 3' seulement sur les latitudes; ce qui est une approximation passable, eu égard à la petitesse des coefficiens C, P, Q, H. Venons maintenant à la seconde méthode.

17. En se conformant à la remarque du n° 11, on retranchera la longitude 185° 48' 52' de chacune des deux autres et de

de celle de la terre, et on aura les longitudes fictives :

$$a^{\circ} = 550^{\circ} \ 52^{\circ} \ 14^{\circ},$$
  
 $a = 0 \ 0 \ 0, \quad A = 215^{\circ} \ 51^{\circ} \ 16^{\circ},$   
 $a' = 7 \ 57 \ 45.$ 

Les quantités b', b, b', restant d'ailleurs les mêmes, ainsi que log R, on trouvera les logarithmes des coefficiens et des quantités auxiliaires, comme il suit:

Ces valeurs étant substituées dans les équations (h'), on en déduira deux valeurs de  $\mu'$ ,

$$\mu' = \mu (1.26036) + \omega (0.12151)$$
  
 $\mu' = \mu (1.51396) + \omega (0.11613).$ 

Il est visible qu'on ne pourroit éliminer avec sêreté ω de ces deux équations, parceque le rapport de μ' à μ as déduiroit de coefficiens teop. petits. C'est. le cas où C est très-petit, et où les deux équations se réduisent presqu'à une scule. Prenant donc un milieu entr'elles (\*), on aux

ou de choisir entre les deux valeurs de p', celle qui est déterminée par de plus grandi coefficient , éste à d'uie la première. Mais le calcul étant déjà fait d'après la valeur moyenne, on n'a pas tra devoir le recommencer sur une autre valeur de p', d'autant que les révoltats, qui ne peuvent guères différer l'un de l'autre, out toujours beoni d'être corrières subfrieures met

<sup>(\*)</sup> Il auroit été plus exact de se servir de la formule (i\*) qui donne  $\mu' = \mu (1.26975) + \sigma (0.12056)$ ,

équation qu'il faudra combiner avec les suivantes :

$$r^{\mu} = 0.985935 - \mu [a^{2}] + \mu^{\mu} [b^{2}]$$
 $0.318537 \quad 0.053696$ 

$$\omega = \frac{1}{r^{2}} - 1.02450$$

$$m' = M' + \mu'$$

$$n' = N' + F\mu' + F'\mu$$

$$p' = G\mu' + G'\mu$$

$$\frac{\pi}{r} = m'^{2} + n'^{2} + p'^{2}.$$

Or d'après la marche que nous avons indiquée (art. 9), on trouve aisément la solution suivante:

$$\mu$$
.....9.775045  
 $m'$ ....9.50428 ( $-m$ )...9.566924  
 $n'$ ...9.667560 ( $-n$ )...9.758697  
( $-p'$ )...9.442852  $p$ ...9.230524  
( $mn'-m'n$ )....9.919939  
 $-(mp'-m'p)$ ...9.343483  
( $np''-n'p$ )...8.873884,

De là résultent les élémens suivans, dans lesquels on a ajouté 183° 48' 52' au lieu du nœud, et à celui du périhélie, pour revenir des longitudes fictives aux longitudes vraies.

| Log. dist. périh            | 9.571598    |
|-----------------------------|-------------|
| Passage au périh Nov.       | 18.18747    |
| Inclinaison                 | 15° 58' 24" |
| Lieu du nœud asc 3          | 45 6 51     |
| Lieu du périh, sur l'orbite | 40 0 28     |

18. Ces élémens ne différent pas beaucoup de ceux que nous avons trouvés par la première méthode: pour juger de leur exactitude, nous avons calculé les lieux qui en résultent aux temps de la première et de la troisième observations.

L'erreur est dono d'environ 5' sur chaque longitude, et d'une demi-minute sur chaque latitude. C'est toute l'exactitude qu'on peut attendre d'une première approximation, d'autant que le lieu du 56 octobre n'étant pas un lieu observé, mais bien un lieu concalu, il peut s'écarter de la véritié de quelques minutes, et même s'en écarter dans un sens qui me permetroit pas de faire passer exactement une orbite parabolique par les trois positions domnées. On ne calcule pas le lieu du 50 octobre, parceque ces solutions satisfont toujours exactement à l'observation moyenne.

Pour juger encore mieux des deux systèmes, nous avons calculé dans l'un et dans l'autre le lieu de la Comète à l'instant de l'observation du 22 octobre. Voici le résultat:

D'on l'on voit que les latitudes v'accordent assez bien, mais qu'il y a 24 d'errent sur la longitude dans le premier système, et x<sup>4</sup>; dans le second. Cette différence de x<sup>4</sup>; peut paroître considérable; mais on verra qu'il faut changer assez peu les lémens your cortiger cette erreur; du reste l'avantage de la comparaison reste toujours à la seconde solution.

19. Pour donner une seconde application de notre méthode, nous allons calculer l'orbite de la Comete d'après les

(20)

trois lieux suivans, dont l'un (celui du 28 octobre) a été conclu par interpolation de ceux des 21, 22, 50 et 51 octobre.

| Epoques. | Los | ngitud | e. | Lat | itude l | bor. | Lie  | ı du ( | ٥.  | Log. R.  |
|----------|-----|--------|----|-----|---------|------|------|--------|-----|----------|
| Octobre. | D   | M      | s  | D   | М       | s    |      |        |     |          |
| 22.68488 | 163 | 20     | 53 | 22  | 59      | 53   |      |        |     |          |
| 28.70288 | 179 | 17     | 36 | 17  | 24      | 52   | 215° | 20'    | 39* | 9.996723 |
| 34.72088 |     |        |    |     |         |      |      |        |     |          |

Réduisant à zéro la longitude du 28 octobre, on aura les longitudes fictives:

$$a^* = 544^\circ$$
 5' 17'  
 $a = 0$  0 0 A = 216° 5' 5'  
 $a = 12$  28 59

conservant d'ailleurs les latitudes  $b^*$ , b, b', telles qu'elles sont données, et faisant  $\theta = \theta'$ ,018, on trouvera les logarithmes des coefficiens comme il suit:

Par la substitution de ces valeurs les équations (h') donnent

$$\mu' = \mu (1.4107) + \omega (0.12294)$$
  
 $\mu' = \mu (1.2276) + \omega (0.12454);$ 

d'où l'on voit qu'on ne peut éliminer a. C'est donc toujours le cas de C très-petit, et il faut prendre une sorte de milieu

entre ces deux valeurs. Ce milieu, déduit de la formule (i'), donne

$$\mu' = \mu [a'] + \omega [b']$$
0.099456 9.094402

Combinant cette équation avec les deux suivantes :

$$\omega = \frac{1}{r^3} - 1.022893$$

$$r^* = 0.985024 - \mu [a'] + \mu^* [b']$$

$$0.20543i \quad 0.040754$$

et avec les autres équations en m', n', p', on trouvera la solution

$$\mu \dots 9.754545$$
  $m' \dots 0.213972$   $(-m) \dots 9.369514$   $r \dots 9.815595$   $n' \dots 9.742462$   $(-n) \dots 9.766472$   $\mu' \dots 0.013516$   $(-p') \dots 9.433813$   $p \dots 9.251001$ 

d'où l'on déduit les élémens de l'orbite que voici :

| Log. dist. périh            | 9.569548    |
|-----------------------------|-------------|
| Passage au périhNov.        | 18.15098    |
| Inclinaison                 | 15° 42′ 50″ |
| Lieu du nœud asc            | 344 36 54   |
| Lieu du périh. sur l'orbite | 140 35 20   |

Ces élémens ae différent pas beaucoup de ceux que nous avons trouvés par le calcul précédent, mais ils approchent moins de la véritable orbite, ainsi qu'on peut s'en assurer en calculant par leur moyen les lieux de la Comète pour le 22 octobre et le 3 novembre. Au reste on devoit s'attendre à une approximation asser médiocre dans le second exemple, 1.º parceque les observations embrassent un intervalle de 12 jours, qui est un peu grand pour la convergence des séries; 2.º parceque le lieu moyen, celoi du 28, qui devoit être le plus exact, est un lieu conclu sur lequel il peut y avoir plusieurs mintes d'incertitude.

#### Calcul de l'orbite corrigée.

20. Ayant inliqué dans le Mémoire précédent diverses méthodes pour corriger aussi exactement qu'il est possible l'orbite connue par une première approximation, nous nous proposons ici de perfectionner ces méthodes, et nous prendrons pour exemple la première Comète de 1805, dont nous avons rapporté ci-dessus cinq obscrvations. Nous supposerons que les élémens corrigés de son orbite sont comme il suit :

1°. log II, ou log. dist. périh.....9.571598 + m=;

mæ et une correction indéterminée dans laquelle m est le module 0.43/ap(48. Cette valeur signifie que la distance, dont le logarithme est 9.571.598, doit être multipliée par 1 + σ, σ étant une petite fraction, pour donner la vraie distance périhélie que nous cherchons.

- 2°. Instant du passage au périhélie...Nov. 18.18747 + τ; τ est une fraction de jour qu'il faut ajouter à l'époque trouvée par la première approximation.
- 5°. Inclinaison de l'orbite.......  $I = 15^{\circ}$  58′ 24″ +  $\alpha$ ; la correction  $\alpha$  est exprimée en parties du rayon, ce qui contribuera à simplifier les calculs.
  - 4°. Lieu du nœud ascendant.....S = 545° 6′ 51°+6.
- Lieu du périhélie, moins le lieu du nœud ascendant compté sur l'orbite dans l'ordre des signes....Γ=163'53'57'+>;
   les corrections 6 et γ sont encore exprimées en parties du rayon.
  - 21. D'après ces élémens, nous allons calculer le lieu de

la Comète pour l'instant de l'observation du 5 novembre,

Différence..... 
$$t = 14.46659 + \tau$$

Le logarithme de 14.46659 est 1.1603662; le logarithme de a+x, x étant très - petit par rapport à a, est en général  $log \ a+mx\left(\frac{1}{a}\right)$ ; ainsi on aura

$$log \dot{t} = 1.1603662 + m\tau \left(\frac{1}{t}\right)$$

Retranchant de ce logarithme celui de 112, qui est

$$\frac{3}{5} \log \Pi = 9.3575970 + m \approx (1.5),$$

il restera

$$log T = 1.8029692 - mar(1.5) + mr(\frac{1}{1})$$

La partie connue de ce logarithme répond au nombre 63.5286: or en général  $log \ a+mx$  est le logarithme du nombre a+ax; ainsi on aura

$$T=65.5286-\pi(\frac{3}{2}T)+\tau(\frac{T}{7});$$

ou en effectuant la substitution de T et t, dans la partie indéterminée,

$$T = 63^{\circ}.5286 - \pi (95.2929) + \tau (4.5914)$$

Or on trouve dans la Table des Comètes que ce nombre de jours répond à l'anomalie  $6\gamma^*$   $4\delta^2$   $4\gamma^*$ , et qu'une différence d'un jour répond à une différence de  $2584^*$  sur l'anomalie; donc en convertissant ce nombre de secondes en parties du rayon, on voit qu'il faut multiplier les corrections par  $\frac{534}{87}$ ,  $R^*$  étant le nombre de secondes comprises dans le reyon. On obtient ainsi l'anomalie de la Comète

$$\psi = 67^{\circ} 46' 47' - \varpi (1.1014) + \tau (0.05076)$$
  
 $\frac{1}{1} \psi = 33^{\circ} 53' 23'' - \varpi (0.5507) + \tau (0.02538).$ 

Pour avoir le log. cosinus de cet arc, il faut suivre la formule  $\log \cos (a+x) = \log \cos a - mx \tan g$ , qui prescrit de multiplier les parties indéterminées par -m et par la tangente de l'arc, qui est ici 35 · 53°. On aura donc par ce calcul

log cos 
$$\frac{1}{2} \downarrow = 9.9191362 + mer (0.3699) - m\tau (0.01705)$$
  
son double =  $9.8382724 + mer (0.7598) - m\tau (0.03410)$ 

$$log \Pi = 9.5715980 + mer$$
onc 
$$log r = 9.7555256 + mer(0.2602) + m\tau(0.05410)$$

$$log R = 9.9960530$$

Cette différence est le log. tangente d'un angle auxiliaire P; et comme on a log tang a+mx = log tang (a+x sin a cos a); l'angle dont il s'agit sera

P=61° 21' 59'.7- \sinP cosP (0.2602)-\tau sinP cosP (0.05410).

Retranchant 45° de cet angle, afin d'avoir un reste Q=P-45°, le log. tangente de ce reste sera, en vertu de la même formule ou de son inverse, log tang (a+x)=log tang  $a+\frac{mx}{\sin x}$ 

mais à cause de  $P = 45^{\circ} + Q$ , on a  $\frac{\sin P \cos P}{\sin Q \cos Q} = \cot 2Q$ , ainsi en effectuant la substitution dans les parties indéterminées, on aura

L tang 
$$Q = 9.4677219 - mer(0.4049) - mr(0.05505)$$
.

C'est le logarithme qu'il faudra ajouter à l'tang (C+T), pour avoir l'tang (C-T), comme l'exige la résolution du triangle CST.

22. Maintenant la distance du périhélie au nœud étant 163° 53' 57° + 2.

si on en retranche l'anomalie

on aura la distance de la Comète au nœud,

$$\sigma = 96^{\circ} 6' 50' + \varpi(1.1014) - \tau(0.05076) + \gamma$$
.

Avec cette distance et l'inclinaison I, on calculera la lattude héliocentrique  $\lambda$  et l'are x, différence entre la longitude héliocentrique de la Comète et celle du nœud, par les formules  $sin \lambda = sin l sin s, tang x = cos l tang x; on aura d'abord, on sufrant la formule <math>l sin (a + x) = L sin a + mx cot a$ ,

Lsin I=9.4307073+ma (3.5720)

L  $sin \sigma = 9.9975227 - m\pi(0.1180) + m\tau(0.00544) - m\gamma(0.1071)$ 

L $sin\lambda = 9.4282300 - mar(0.1180) + mr(0.00544)$ 

+ma (3.5720)-my(0.1071) }

De là en changeant les signes des corrections et les multipliant par tang à, on tire

 $L\cos\lambda = 9.9858078 + m\pi (0.0091) - m\pi (0.00042)$ -  $m\pi (0.2765) + m\gamma (0.0085)$ 

L'autre formule tang x = cos I tang o, donnera

L cos I = 9.9836148 - ma( 0.2800)

 $L(-tangs) = 0.9701523 - m\pi(10.4004) + m\pi(0.47929) - m\gamma(9.4429)$ 

 $L(-tang x) = 0.9537671 - m\pi(10.4004) + m\tau(0.47929)$ - mu(0.2800) - my(9.4429) et il en résulte

Ajoutant à cette quantité la longitude du nœud

et retranchant la longitude de la terro 41° 22' 26', on aura l'angle

TSK = 
$$40^{\circ}$$
 5'  $15^{\circ}$  +  $\varpi$  (1.1427) -  $\tau$  (0.05266) +  $\zeta$   
+  $\alpha$  (0.0308) +  $\gamma$  (1.0375).

Calculant ensuite l'angle TSC au moyen de la formule cos TSC = cos \(\cap cos \) TSK, on aura

log cos TSK = 9.8836966 - 
$$m \pi$$
 (c. 9618) +  $m \pi$  (c. 04433)   
-  $m a$  (c. 0259) -  $m h$  (c. 8417) -  $m h$  (c. 8735)  
log cos  $h$  = 9.9838078 +  $m \pi$  (c. 0201) -  $m \pi$  (c. 02042)  
-  $m h$  (c. 02053) +  $m h$  (c. 02033)

$$log cos TSC = 9.8675044 - mar(0.9527) + mr(0.04391)$$

 $ag \cos 1SC = 9.8675044 - ma (0.927) + m (0.8650)$ - ma (0.3024) - mb (0.8417) - mg (0.8650)

Ainsi dans le triangle TSC, on a l'angle

$$S=42^{\circ}31^{\circ}50+\sigma(1.0390)-\tau(0.04788) +\alpha(0.5298)+6(0.9180)+7(0.9434).$$

De là résulte 90° - 1 S, ou

$$\frac{C+T}{2} = 68^{\circ} 4\% 27^{\circ} 2 - \pi (0.5195) + \tau (0.02594) - \pi (0.1649) - \xi (0.4599) - \gamma (0.4717).$$

Le log-tangente de cet angle est

$$0.4099814 - m\varpi(1.5574) + m\tau(0.07085)$$
  
-  $m\alpha(0.4880) - mG(1.3585) - m\gamma(1.3959)$ 

auquel ajoutant L 
$$tang$$
 Q déjà trouvé; savoir,  $9.4677219 - m\pi (o.4049) - m\tau (o.05505)$ , on auta  $log tang \frac{1}{2} (C-T) = 9.8777055 - m\pi\pi (1.9425) + m\tau (0.01780) - m\pi (0.4880) - m(1.5585) - m7 (1.5959)$ ; donc 
$$\frac{C-T}{3} = 57^*2'14'^*5 - \pi (0.9559) + \tau (0.00856) - (0.6531) - 7 (0.6712)$$
. Retranchant cette quantité de  $\frac{1}{2} (T+C)$ , il restra  $T = 51^*43'13'^*7 + \pi (0.4144) + \tau (0.01558)$ 

23. Maintenant la latitude b se calculera par la formule

$$sin b = \frac{sin \lambda sin T}{sin S}$$
, de cette manière:

LsinT=9.7205922+
$$m\pi$$
(0.6709)+ $m\pi$ (0.02490)  
+ $ma$ (0.1129)+ $m6$ (0.5142)+ $m$ )(0.3229),  
Lsin $\lambda$ =9.4282500- $m\pi$ (0.1180)+ $m\pi$ (0.00544)

 $+\alpha(0.0697)+6(0.1941)+\gamma(0.1995).$ 

$$+m = (3.5720) - m_7(0.1071)$$
Sommo =  $(3.684) + m_7(0.5524) + m_7(0.5054) + m_7(0.2158)$ 

$$L \sin S = 9.8298340 + m\pi(1.0352) - m\pi(0.05222) + m\pi(0.0557) + mG(1.0012) + m7(1.0280)$$

$$L \sin b = 9.3189882 - m\pi(0.5803) + m\pi(0.08250) + m\pi(3.3252) - m\xi(0.6870) - m\chi(0.8131);$$

donc la latitude cherchée.

$$b = 12^{\circ} 1' 52' 1 - \sigma(0.1257) + \tau(0.01760) \\ + \sigma(0.7087) - 6(0.1464) - \gamma(0.1755).$$

Enfin il reste à calculer la formule  $\cos STK = \frac{\cos T}{\cos b}$ ;

L cos T =  $9.9298166 - m\pi(0.2560) - m\pi(0.00950)$ - $m\alpha(0.0451) - m.6(0.1199) - m\gamma(0.1252)$ 

 $^{\circ}$ L cos  $b = 9.9903542 + m\pi(0.0264) - m\tau(0.00575)$ 

 $-m\alpha(0.1510)+m\xi(0.0312)+m\gamma(0.0569)$ 

LcosSTK=9.9394624-mer(0.2824)-mr(0.00575)

 $+m\alpha(0.1079)-m6(0.1511)-m\gamma(0.1601);$ done

STK,=29°35′16″5+ $\sigma$ (0.4979)+ $\tau$ (0.01014) - $\sigma$ (0.1904)+ $\delta$ (0.2665)+ $\gamma$ (0.2824).

Cet angle étant retranché du lieu du soleil 221° 22' 26', il restera pour la longitude de la Comète à l'instant donné:

$$a = 191^{\circ}49'9'5 - \sigma(0.4979) - \tau(0.01014)$$
  
+  $\alpha(0.1904) - 6(0.2665) - \gamma(0.2824)$ .

Mais la longitude a été observée de 191° 46' 15', et la latitude de 12° 2' 29', on aura donc les deux erreurs

E = 
$$a'54'5 - \alpha(0.4979) - \tau(0.01014)$$
  
+  $a(0.1904) - \xi(0.2655) - \gamma(0.2824)$ ,  
 $\epsilon = -\frac{56'9 - \alpha(0.1257) + \tau(0.01760)}{+ a(0.7087) - \xi(0.1464) - \gamma(0.1755)}$ .

26. On pourrait calculer aree la même généralité les lieux de la Comète aux époques des autres observations, et ensuite par la méthode des moindres quarrés on détermineroit les cinq coefficiens α, 6, γ, γ, σ. Mais pour simplifier les calculs, nous égaleross à têre les deux erreurs précédentes, ce qui exprimera que l'orbite satisfait exactement à l'observation du 5 novembre; et de cette manière nouş aurons la valeur de deux coefficiens indéterminés en fonction des trois valeur de deux coefficiens indéterminés en fonction des trois

autres. Le reste du calcul aura pour objet de déterminer entre toutes les paraboles qui satisfont à l'observation du 3 novembre, celle qui représente avec le moins d'erreur possible les autres observations.

Faisant donc E=0 et e=0, et prenant  $\sigma$  et  $\tau$  pour les deux inconnues à déterminer par les trois autres, on trouvers, après avoir réduit les termes connus de E et e, en parties du rayon:

$$\pi = 0.001505 + \alpha(1.0522) - 6(0.6164) - \gamma(0.6717)$$

$$\tau = 0.01934 - \alpha(32.880) + 6(5.988) + \gamma(5.127).$$

Ainsi pour les calculs suivans on supposera

 $log.\Pi = 9.572165 + ma(1.0522) - mb(0.6164) - my(0.6717),$ 

et l'instant du passage au périhélie

Novembre 18,20681— $\alpha(32.880)+\beta(3.989)+\gamma(5.127)$ . Les autres élémens contenant les corrections  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , resteront les mêmes.

25. D'après ces élémens qui ne contiennent plus que les trois indéterminées α, β, γ, si on calcule les lieux de la Comète aux époques des observations des 22 et 50 octobre, on trouvera les résultats suivans:

as oct { longit. 
$$160^{\circ} \cdot 63^{\circ} + (o \cdot 64)^{\circ} + (o \cdot 64)^{\circ}$$

Comparant ces résultats aux observations, on aura ces quatre erreurs, où la partie connue est évaluée en minutes:

$$\begin{array}{lll} \mathbf{E}^* = & -18^\circ.253 + \alpha \ (0.9248) - \epsilon \ (0.5271) - \gamma \ (0.5153) \\ \mathbf{E}^* = & -5.56\gamma + \alpha \ (0.1543) - \epsilon \ (0.1740) - \gamma \ (0.1020) \\ \epsilon^* = & -0.228 + \alpha \ (0.0045) - \epsilon \ (0.1740) - \gamma \ (0.0220) \\ \epsilon^* = & 0.455 + \alpha \ (0.0195) - \epsilon \ (0.0525) + \gamma \ (0.01125) \end{array}$$

Si l'on se horne au calcul de ces trois lieux, il fandra déterminer x, 6, 7, par ces quaire équations. Or d'après la méthode des moindres quarrés, l'équation particulière qui détermine a est

$$0 = -17'.308 + \alpha (0.8758) - 6 (0.3185) - \gamma (0.3052),$$

d'où l'on tire

$$\alpha = 19',808 + 6(0.3643) + 2(0.3493);$$

éliminant donc a au moyen de cette valeur, on aura

E' = o'.085 + 
$$\epsilon$$
(0.0098) +  $\gamma$ (0.0078)  
- E' = o.702 +  $\epsilon$ (0.0581) +  $\gamma$ (0.0550)  
-  $\epsilon'$  = 0.139 +  $\epsilon$ (0.1724) +  $\gamma$ (0.0210)  
 $\epsilon'$  = 0.819 -  $\epsilon$ (0.0252) +  $\gamma$ (0.0180).

On voit immédiatement qu'en faisant 6=0 et 7=0, les erreurs restent toutes quatre au-dessons d'une minute, ce qui est à-peu-près tout le degré d'approximation qu'on peut desier dans la théorie des Comètes. En s'arrêtant donc à ce résultat, les élémens de l'orbite seront déterminés comme il suit:

| Log. dist. périh          | 9.574798    |
|---------------------------|-------------|
| Passage au périh Novembre | 18.01736    |
| Inclinaison               | 15° 58′ 12″ |
| Lieu du nœud asc          | 345 6 51    |
| Lieu du périhélie         | 149 0 28    |
| Mouvement                 | direct.     |

26. Si avec ces élémens on calcule les lieux de la Comète aux temps des observations données, on trouvera les différences suivantes entre le calcul et l'observation:

| POST C      | Er. en long. | Er. en lat. |
|-------------|--------------|-------------|
| Octobre. 21 | - 33°        | _ 6o"       |
| 22          | - 8          | - 11        |
| 50          | - 33         | + 41        |
| 31          | + 15         | - 9         |
| Novembre. 3 | + 13         | - 8         |

On remarquera que le calcul a été dirigé pour satisfaire exactement à l'observation du 5 novembre, et que cependant il résulte des élémens trouvés, une creur de 15° sur la longitude, et de 8° sur la latitude. Cette différence est due à l'omission des termes des corrections qui contiendroient les quarrés et les produits deux à deux des coefficiens  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\tau$ ,  $\sigma$ , et qui peuvent s'élever à phisieurs secondes, Jorsque les corrections sont assec considérables. Or dans cet exemple il y a eu des changemens assex grands, puisque l'inclinaison est augmentée de près de 20°. Lorsque les corrections sont moindres, les seconds termes ont beaucoup moins d'influence; au ces ces différences sont toujours très-petites en comparaison des erceurs qu'on fait disparoitre en tenant compte seulement des premiers termes.

- 27. Ayant trouvé un résultat qui satisfait si bien aux observations, puisque la plus grande erreur n'excède pas s', on peut se dispenser de louto recherahe ultérieure. Cependant dans la vue de montrer l'usage de nos méthodes, nous allons tâcher de parvenir à un résultat encore plus approché des observations.
- Si l'on se bornait à combiner les équations de l'art. 25, afin d'en tirer les valeurs de 6 et 2, par la méthode des moindres quarrés, on parviendroit facilement à représenter à moins d'une

demi-minute les trois observations des 22 et 50 octobre, et 5 novembre; mais alors l'erreur sur le lieu du 21 octobre, qui est la plus considérable, augmenteroit encore. Pour remédier à cet inconvénient, il est donc nécessaire de calculr le lieu du 21 octobre, en laissant é et 27 indéterminées, et conservant d'ailleurs tout le reste. On trouvera ainsi sur le lieu du 21 octobre cas deux nouvelles erreurs:

$$E'' = -0'.601 + 6(0.0578) + \gamma(0.0535)$$
$$-e'' = 1.014 + 6(0.1943) + \gamma(0.0339).$$

Formant donc un seul système de ces deux équations et des quatre déjà trouvées, on aura pour l'équation du minimum par rapport à 6;

$$0 = 20'.725 + 6(7.495) + \gamma(1.612)$$

d'où l'on tire

$$6 = -2^{2}.765 - 2(0.2151)$$

Substituant cette valeur dans les six équations, elles deviennent

E' = 
$$-0.058 + \gamma (0.0057)$$
  
E' =  $-0.541 + \gamma (0.0462)$   
 $e'' = 0.555 + \gamma (0.0161)$   
 $e' = 0.888 + \gamma (0.0254)$   
E' =  $-0.761 + \gamma (0.0411)$   
 $e'' = -0.477 + \gamma (0.0079)$ 

Celles-ci donnent pour équation du minimum,

$$0 = 15.84 + 2(4.40);$$

d'où l'on tire  $\gamma = -5'$ .15 et 6 = -2'.09. Les erreurs s'abaissent de quelque chose par ces valeurs; mais la plus grando montant

montant encore à o'.89, et tombant sur une longitude, le premier système paroît préférable.

## Observation sur la méthode précédente.

- 28. La méthode que nous venons de suivre pour corriger les élémens de l'orbite, d'iffère beaucoup de celle que nous avons indiquée dans le Mémoire précédent. Comme elle nous semble préférable, nous allons en retracer les principaux points.
- 1º. On fait varier à la-fois les cinq élémens, en appliquant à chacan une correction indéterminée: cette correction est exprimée en parties du rayon pour les angles, en jours ou fractions de jour, pour l'instant du passage au périhélie, et celle qui s'applique au logarithme de la distance périhélie est désignée par me , m étant le module des tables.
- 2°. Dans le cours du calcul, les parties des logarithmes dues aux corrections, se calculent par des formules directes, sans employer les différences des tables; on rapportera ci-après la suite de ces formules.
- 50-A L'aide des cinq élémens corrigés, on calcule la longitude et la latitude de la Comète pour l'instant d'une observation choise, à laquelle on veut satisfaire exactement. On égale donc à zéro les erreurs sur la longitude et la latitude, ce ce qui donne deux équations au moyen desquelles les cinq indéterminées se réduisent à trois.
- 4°. Avec les élémens qui ne contiennent plus que ces trois indéterminées, on calcule la longitude et la latitude de la Comète anx temps des diverses observations. Il faut calculer au moins deux positions qui, avec celle qu'on a déjà employée, comprenanct d'aussi grands intervalles, qu'on pourra; mais on

peut en calculer un plus grand nombre, et les résultats n'en seront que plus exacts.

- 5°. En prenant les différences des longitudes et latitudes calculées avec les longitudes et latitudes observées, onaura les équations des erreurs qu'il faudra traiter par la méthode des moindres quarrés, pour en tirer les valeurs des trois indéterminées. Et d'abord, considérant l'indéterminée qui a le plus d'influence par la grandeur de ses coefficiens, on pourra former, par rapport à cette indéterminée, l'équation du minimum, (ainsi qu'on l'a fait ci-dessus pour a), et éliminer cette quantité, ce qui ne laissera plus que deux inconnues dans les équations des erreurs. On procédera ensuite de la même manière à l'élimination de l'une de ces inconnues, et enfin à la détermination de la troisième, qui fera connoître toutes les autres. Mais il arrivera assez souvent qu'on n'aura pas besoin de pousser l'opération jusqu'au bout, et que les erreurs se trouvant suffisamment atténuées dès la première ou la seconde opération, on pourra faire l'inconnue ou les inconnues restantes égales à zéro.
- .39. Voici maintenant les formules dont nous avons parlé, an moyen desquelles on calcule directement les coefficiens des corrections. Il suffit de quatre décimales dans ces coefficiens, et. on doit employer pour ce calcul les tables à cinq on six décimales.

Appelons m le module 0.45429 etc., dont il n'est pas nécessaire de substituer la valeur numérique dans le cours du calcul.

1°. Si l'on demande le logarithme du nombre a+bx, dans lequel bx est une correction supposée très-petite par rapport à a, et x une juconnue, on aura la formule

$$log(a+bx) = log a + mx(\frac{b}{a}).$$

2. Réciproquement ayant  $\log y = \log a + mx(b)$ , on en

tire le nombre

$$y = a + x (ab)$$
.

5°. Si on a l'arc z = a + x(b), il en résulte

log sin 
$$z = log$$
 sin  $a + mx$  (b cot a)  
log cos  $z = log$  cos  $a - mx$  (b tang a)  
log tang  $z = log$  tang  $a + mx$   $\begin{pmatrix} b \\ log$  cos  $a - mx \end{pmatrix}$  log cot  $a - mx$   $\begin{pmatrix} b \\ log$  cos  $a - mx \end{pmatrix}$ 

4°. Réciproquement si l'on a

log  $\sin z = l \sin a + mx(b)$ , il en résulte  $z = a + x (b \tan g a)$  log  $\cos z = l \cos a + mx(b)$ , il en résulte  $z = a + x (b \sin a \cos a)$  log  $\tan g = l \tan g a + mx(b)$ , il en résulte  $z = a + x (b \sin a \cos a)$  log  $\cot z = l \cot a + mx(b)$ , il en résulte  $z = a - x (b \sin a \cos a)$ ,

Ces formules ne diffèrent point essentiellement de celles que nous avons données, art. LXIII du Mémoire précédent; mais leur forme est plus simple, en ce que les corrections ne sont exprimées ni en minutes, ni en décimales d'un ordre déterminé, mais bien en parties du rayon et de l'unité. Avec ces perfectionnemens, la méthode des corrections indéterminées pourra être d'un grand secours dans les recherches d'approximattou.

## Seconde Comète de 1805.

50. Cette Comète, quoique très-petite, et à peine visible, est une de celles qui ont le plus approché de la terre, puisqu'an 5 décembre sa distance n'étoit que de 45 de celle du soleil, Aussi son mouvement a-t-il été astez rapide, tant en longitude qu'en latitude, et il a offert l'apparence d'um mouvement rétrograde continué pendant 17 jours, tandis que le mouvement véritable étoit direct. A raison de cette proximité, le calcul de l'orbite exigeant une assez grande précision, nous avons eru devoir en faire l'objet d'une seconde application de nos méthodes.

Voici quatre observations réduites de cette Comète, qui nous ont été communiquées par M. Bouvard, et auxquelles nous avons joint les lieux correspondans du soleil. Les époques sont fixées en temps moyen à l'Observatoire de Paris.

| Epoques. | Longitude.          | Latit. boréale. | Lien du 🚱.                                              | Log. R.   |
|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------|
|          | 24 41 5<br>15 38 56 | 19 n5 6         | 256° 9′ 31°5<br>241 8 23.3<br>248 25 47.5<br>253 17 5.6 | 9.9942042 |

Par les lieux des 18, 25 et 50 novembre, on en a calculé un nouveau qui fût à égales distances avec ceux des 50 novembre et 5 décembre. On a formé ainsi les trois lieux suivans, qui serviront à déterminer l'orbite,

| Epoques                                   | Longitude. | Latit. boréale.                   | Lieu du (6.1  | Log. R.  |
|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------|
| Nov. 25.72609<br>30.51095<br>Déc. 5.29581 | 15 38 36   | 25° 23′ 42°<br>19 25 6<br>3 19 22 | 248° 25′ 47″5 | 9.993665 |

La méhode du mémoire précédent n'étant, dans ce cas, sujette à aucune difficulté, si on en fait usage, et que pour simplifier le calcul, on retranche 15° 58° 56° de chacune des longitudes  $a^*$ , a,  $a^*$ , A, afin de rendre a nulle, on trouvera les valeurs logarithmiques qui saivent :

Les équations (35) et (36) qu'il faut résoudre seront :

$$r^* = 0.971250 + f[a] + f^*$$
 | a...0.50863  
 $\frac{1}{r} = 0.514693 + f[a'] + f^*[a']$  | a...1.262576

et leur solution donne les valeurs logarithmiques

D'où résultent les élémens suivans, dans lesquels on a eu soin d'ajouter 15° 58' 56', au lieu du nœud, et à celui du périhélie.

| Log. dist. périh           | 9.953216    |
|----------------------------|-------------|
| Passage au péril. Décembre |             |
| Inclinaison                | 15° 42′ 30° |
| Lieu du nœud asc           | 250 50 12   |
| Lieu du périh              | 168 9 12    |
| Mouvement                  | direct.     |

Ces éléments, qui doivent toujours satisfaire à l'observation moyenne, ne représentent qu'à 20 ou 36 près les lieux des 25 novembre et 5 décembres, ce qui n'est pas étonnant, vu la rapidité du mouvement de la Comete, et l'incertitude asser grande qu'il y a sur le lieu du 55, connu seulement par .in-

-L multilings

terpolation. Nous allons maintenant nous occuper de la correction de ces élémeus.

### Calcul de l'Orbite corrigée.

### 31. Nous supposerons

Log. dist. périh.... =9.953216+mer
Passage au périh.... Décembre 50.43687+100θ(\*)
Inclinaison... 15°42°30′+α

et d'après ces trois élémens, nous allons calculer les deux autres, de manière qu'ils satisfassent exactement à l'observation du 5 décembre, la plus importante, soit par son exactitude, soit parceque la Comète étoit alors dans sa plus grande proximité à la terre.

32. On trouve d'abord l'anomalie ↓ et le rayon vecteur r comme il suit:

$$\downarrow = 38^{\circ}8' \cdot 14' \cdot 6 + \theta \cdot (2.2790) - \pi \cdot (0.8596)$$

$$\text{Log. } r = 0.0022352 + m\theta \cdot (0.7880) + m\pi \cdot (0.7029)$$

Considérons le triangle STC formé par le soleil, la terre et la Comète; soit comme dans la fig. I, du mémoire précédent; K le lieu de la Comète projeté sur l'écliptique, et du point K imaginons qu'on abaisse une perpendiculaire KZ sur le rayon ST prolongé : cette figure très-simple suffirs pour diriger le calcul,

Puisqu'on a la longitude de la Comète a = 2° 6′ 53°, et celle de la terre A=73° 17′ 5'6, il en résulte l'angle......

<sup>(\*)</sup> On prend ici pour correction de l'époque 100 θ au lieu de θ ou τ, afin d'éviter les fractions trop petites qui se rencontreroient dans les multiplicateurs de θ.

KTZ= $71^{\circ}$  10' 52'6. D'ailleurs la latitude  $b=5^{\circ}$  10' 22'. De là, au moyen de l'équation  $\cos$  CTZ= $\cos b$   $\cos$  KTZ, on obtent CTZ= $71^{\circ}$  12' 50'8. Ensuite l'angle C du triangle SCT se calcule par la formule  $\sin$  C =  $\frac{\text{ReinCTZ}}{2}$ , qui donne

Log. 
$$\sin C = 9.9673544 - m\theta (0.7880) - m\pi (0.7029)$$
  
 $C = 68^{\circ} 3' 42'' - \theta (1.9564) - \pi (1.7451)$ 

Il n'y a point d'ambiguité, parceque l'angle STC est obtus; on aura donc le troisième angle TSC ou

$$S = 5^{\circ} 8' 48'8 + \theta (1.9564) + \pi (1.7451).$$

La latitude héliocentrique  $\lambda$  est donnée par la formule  $sin \lambda = \frac{sin S}{sin T} sin b$ , d'où résulte

 $log sin \lambda = 7.5264644 + m\theta (35.585) + mor (31.742).$ 

Mais en appelant  $\sigma$  la distance de la Comète au nœud descendant, on a  $\sin \sigma = \frac{\sin \lambda}{\log 1}$ ; donc

 $log sin \sigma = 8.0959112 + m\theta(35.585) + m\sigma(31.742) - m\alpha(3.5556)$  $\sigma = 0^{\circ} 42' 40'6 - \alpha (0.0441) + \theta (0.4418) + \sigma (0.3941).$ 

Retranchant σ de l'anomalie ψ, il restera la distance du périhélie au nœud descendant, on l'élément

$$\Gamma = 37^{\circ} 25' 34' + \alpha (0.0441) + \theta (1.8372) - \varpi (1.2537)$$

Cette quantité, ajoutée au lieu du nœud descendant, seroit ce qu'on appelle le lieu du périhélie; mais il est plus simple de l'employer sous cette forme, et dans le calcul des autres lieux on aura toujours  $\sigma = \downarrow -\Gamma$ .

Pour calculer le lieu du nœud, on cherchera d'abord l'angle KSZ par la formule tang KSZ =  $cos\ b\ tang$  S.  $\frac{sin\ KTZ}{sin\ CTZ}$ , qui donne.

L tang KSZ=
$$8.7595805 + m\theta (55.692) + m\pi (51.837)$$
  
KSZ= $3^{\circ}8'27'6 + \theta (1.9528) + \pi (1.7419)$ 

Retranchant l'angle KSZ de la longitude A=73° 17' 5'6, il restera la longitude héliocentrique de la Comète

·Enfin la distance z sur l'écliptique entre la Comète et le nœud, se calcule par la formule tang z = cos I tang σ, qui donne

$$x=41'5'+\theta(0.4253)+\pi(0.3794)-\alpha(0.0458);$$

et cette quantité étant ajoutée à la longitude φ, on a le lieu du nœud descendant

$$0 = 70^{\circ} 49' 43' - a(0.0458) - \theta(1.5275) - ar(1.3625)$$

Tels sont les deux élémens I et & qui, avec les trois supposés, satisfont généralement à l'observation du 5 décembre. On auroit trouvé le même résultat, en faisant varier à la-fois les cinq élémens, comme nous l'avons fait pour la 1th Comète; et déterminant les deux élémens I et 8, de manière que l'observation du 5 décembre fût satisfaite; mais le calcul tel que nous venons de le faire, est plus simple, et pourra servir de règle pour les autres cas.

33. Cela posé, à l'aide de ces cinq élémens qui ne contiennent que les trois indéterminées a, 0, a, on calculera le lieu géocentrique de la Comète, pour l'instant de l'observation du 30 novembre.

Voici le détail de ce calcul qui, à cause des petits angles qui s'y rencontrent, exige des attentions particulières.

On trouvera à l'ordinaire l'anomalie et le rayon vecteur :

$$\psi = 44^{\circ} \text{ gf } 20^{\circ} + \theta(2.1107) - \varpi(0.9475)$$
  
 $\log r = 0.0195616 + m\theta(0.8561) + m\varpi(0.6157)$ .

Retranchant

Retranchant l'élément  $\Gamma$  de  $\psi$ , on aura la distance au nœud

$$\sigma = 6^{\circ} 43' 46' - \alpha (0.0441) + \theta (0.2755) + \alpha (0.3062);$$

ensuite le calcul des deux formules  $\sin \lambda = \sin I \sin \sigma$ ,  $\tan g = \cos I \tan g \sigma$ , donne

 $\begin{array}{c} log \sin \lambda \! = \! 8.5014108 \! + \! ma(3.1819) \! + \! m\theta(2.5179) \! + \! m\varpi(2.5950) \\ L tang \, \varkappa \! = \! 9.0555295 \! - \! ma(0.6602) \! + \! m\theta(2.5502) \! + \! m\varpi(2.6512) \\ \varkappa \! = \! 6^{\circ} \, 26' \, 49'' \! - \! \alpha(0.0740) \! + \! \theta(0.2635) \! + \! \varpi(0.2951) \end{array}$ 

Ajoutant à  $\alpha$  la quantité  $\beta$ , on a la longitude héliocentrique  $\phi = 64^{\circ}$  20′  $54^{\circ} + \alpha$  (0.0282)  $-\theta$  (1.7910)  $-\alpha$  (1.6576)

qui étant retranchée de la longitude de la terre 68° 25′ 47°5 , donne

$$KST = 4^{\circ}4'53''5 - \alpha(0.0282) + \theta(1.7910) + \varpi(1.6576)$$
.

Maintenant de log sin \( \lambda \) on déduit, en multipliant les parties indéterminées par tang \( \lambda \).

L  $\cos \lambda = 9.9997813 - ma(0.0032) - mb(0.0024) - mm(0.0026)$ . Ajoutant  $\log r$ , on a

log SK =0.0191429-ma(0.0032)+m9(0.8537)+mar(0.6131).

Ajoutant encore à celui-ci

log cos KST = 9.9988972 + ms (0.0020) - m8 (0.1278) - ms (0.1185) on aura

log SZ=0.0180401-ma(0.0012)+m9(0.7259)+ma(0.4948).

De là il faut déduire TZ=SZ-ST. Or en général si l'on a  $\log y = \log a + mx$ , il en résulte

$$log(y-b) = log(\frac{a}{b}-1) + log b + mx(\frac{a}{a-b});$$

par cette formule on trouvera

 $log TZ = 8.7550610 - ma(0.0220) + m\theta(13.300) + mar(9.066);$ 

mais on a KZ=SK sin KST, ce qui donne :

 $log KZ = 8.8714756 - ma(0.5984) + m\theta(25.953) + mor(23.843)$ 

Donc log KZ-log TZ, ou

Ltang.KTZ=0.1164146-ma(0.5764)+m8(12.653)+ $m\pi(14.777)$ KTZ= $52^{\circ}55'$ 20'- $\alpha(0.1816)$ + $\theta(6.1058)$ + $\pi(7.1308)$ .

Cet angle étant retranché de 68° 25' 47°5, il restera la longitude géocentrique de la Comète

Cette longitude a été observée de 15° 58' 56', ainsi on aura l'erreur

$$E = 11'51'5 + \alpha(0.1816) - \theta(6.1058) - \alpha(7.1308)$$

La latitude b se calculera par la formule

tang 
$$b = \frac{KC}{KT} = \frac{r \sin \lambda}{KZ} \sin KTZ$$
,

qui donne

L tang b = 9.5492796 + ma(3.4414) - mb(18.109) - ma(15.187)  $-b = 9.566 - ac^2 + a(1.0851) - b(5.700) - a(4.780);$ mais la latitude observée est de 19° 25′ 6′, ainsi on aura cette

seconde erreur 
$$e' = 5' \cdot 14'' + \alpha(1.0831) - \theta(5.700) - \varpi(4.780).$$

34. Calculant semblablement le lieu de la Comète pour le 18 novembre, on aura ces deux résultats:

50 Nov. 
$$\begin{cases} E = 11'.858 + \pi(0.182) - \theta(6.106) - \pi(7.151) \\ e' = 5.255 + \pi(1.085) - \theta(5.700) - \pi(4.780) \\ E' = -20.427 + \pi(0.522) - \theta(5.588) - \pi(7.468) \\ e' = -20.880 + \pi(1.615) - \theta(5.585) - \pi(2.160) \end{cases}$$

auxquels il faut maintenant appliquer la méthode des moindres quarrés, pour rendre aussi petites qu'il est possible, les quatre erreurs. En vertu de cette méthode, l'équation du minimum par rapport à  $\alpha$ , est

$$0 = -47.121 + \alpha(3.968) - \theta(14.865) - \alpha(12.890)$$

d'où résulte

$$a = 11.876 + \theta(3.746) + \pi(3.249)$$
.

Substituant cette valeur dans les quatre équations, on obtient

E' = 
$$14.024 - \theta(5.424) - \pi(6.540)$$
  
e' =  $18.095 - \theta(1.645) - \pi(1.262)$   
E' =  $-24.772 - \theta(5.920) - \pi(6.194)$   
e' =  $-7.700 + \theta(2.665) + \pi(5.087)$ 

Maintenant l'équation du minimum par rapport à 0, est

$$0=29.211-\theta(54.59)-\pi(70.05),$$

d'où résulte

Eliminant 8 par cette valeur, on aura de nouveau

E'= 11.121+
$$\pi$$
(0.421)  
 $e'=$  17.216+ $\pi$ (0.846)  
E'=-26.870- $\pi$ (1.165)  
 $e'=$  6.274- $\pi$ (0.355)

Enfin l'équation du minimum par rapport à  $\sigma$ , sera.....  $o=52.59+\sigma(2.556)$ , d'où résulte  $\sigma=-22'.516$ , et les quatre erreurs deviennent

desorte qu'elles sont réduites au dessous de 2'; mais ce résultat, où l'on n'a eu égard qu'aux termes dn premier ordre, ne sauroit être bien exact, attendu que les corrections sont assez considérables pour que les termes omis puissent s'élever à plusieurs minutes.

 $\alpha$  étant connu, on en déduit les deux autres corrections  $\theta = 29'174$ ,  $\alpha = 48'661 = 48'$  40°. L'inclinaison corrigée est donc

I=16° 31' 10".

Les deux autres élémens T et 15 pourroient se déduire des formules qui les représentent; mais comme ces formules ne contiennent que les termes du premier ordre, il sera plus exact de les déterminer directement, de manière qu'avec les trois autres élémens ils satisfassent exactement à l'observation du 5 décembre. On obtient ainsi

> T=58° 48′ 50° U=70 52 16

55. Pour mieux comparer les résultats du calcul à ceux de l'observation, nous joignoss ici un tableau complet des observations de la seconde Comète de 1805, corrigées de l'aberration et dela parallare, avec les lieux du soleil correspondans, calculés par les nouvelles tables de Delambre.

| Epoques.      | Longitude. | Lat. boréale. | Lieu du @.   | Log. R.   |
|---------------|------------|---------------|--------------|-----------|
| Nov. 16.45203 | 28 51 23   | 30° a' 40"    | 234° 11' 36" | 9-9947847 |
| 17.36386      | 28 51 23   | 29 48 52      | 235 6 52     | 9-9947011 |
| 18.39927      | 28 14 18   | 29 32 44      | 236 9 39     | 9-9946166 |
| 23.32241      | 24 41 4    | 27 25 35      | 241 8 30     | 9-9948071 |
| 30.51095      | 15 39 40   | 19 25 28      | 248 85 41    | 9-9936673 |
| Déc. 5.29581  | 2 7 11     | 3 20 45       | 253 17 4     | 9-9933642 |

Si d'après nos cinq élémens corrigés, on calcule les lieux de la Comète pour le 18, le 23 et le 50 novembre, on trouvera les erreurs suivantes

$$18 \left\{ \begin{array}{l} E' = -6' \ 41'' \\ e' = -2' \ 13'' \end{array} \right. 23 \left\{ \begin{array}{l} E'' = -6' \ 31'' \\ e'' = -3' \ 27'' \end{array} \right. 30 \left\{ \begin{array}{l} E' = -3' \ 42'' \\ e' = -5' \ 1'' \end{array} \right.$$

56. Il importe maintenant de faire disparaître ces nouvelles erreurs. Mais quelle méthode doit-on employer pour cela? Recommencerat-on un nouveau calcul d'après les élémens trouvés, joints à de nouvelles indéterminées? Ce calcul deviendroit très-long et très-fastidieux, mais heureusement il est facile de l'évitter, En effet les élémens corrigés ne différent pas

assez des élémens non corrigés, pour qu'on ne puisse regarder les coefficiens des corrections, comme étant à-peu-près les mêmes dans les deux cas (\*).

Si donc par une seconde correction on prend

$$log \Pi = 9.9505968 + mar',$$

l'instant du passage au périb... Décembre 51.28551+roof' et l'inclinaison I=16°51'10"+4'.

les deux élémens l'et V qui continueront de satisfaire à l'observation du 5 décembre, seront à-peu-près

$$\Gamma = 38^{\circ} 48' 50' + \alpha'(0.04) + \beta'(1.84) - \alpha'(1.25)$$
  
 $\Im = 70 52 16 - \alpha'(0.05) - \beta'(1.55) - \alpha'(1.56),$ 

et les erreurs sur les observations des 30 et 18 novembre, seront aussi à-peu-près

E'=-5.697+
$$\alpha'$$
(0.18)- $\theta'$ (6.11)- $\alpha'$ (7.15)  
 $\alpha'$ =-5.015+ $\alpha'$ (1.08)- $\theta'$ (5.70)- $\alpha'$ (4.78)  
E'=-6.685+ $\alpha'$ (0.59)- $\theta'$ (5.59)- $\alpha'$ (7.47)  
 $\alpha'$ =-2.222+ $\alpha'$ (1.61)- $\theta'$ (5.58)- $\alpha'$ (2.16).

On y peut joindre les erreurs calculées semblablement pour l'observation du 23 novembre, lesquelles sont :

$$E^{\bullet} = -6.525 + \alpha'(0.34) - \theta'(6.07) - \varpi'(7.92)$$

$$e^{\bullet} = -3.450 + \alpha'(1.52) - \theta'(4.53) - \varpi'(5.17).$$

<sup>(\*)</sup> On se fonde íci sur ce principe d'analyse : soient φ et φ' deux fonctions semblables, l'une des variables x, y, z, etc., l'autre des variables x', y', κ', etc., peu différentes de celles-là. Si l'on a

 $<sup>\</sup>phi(x+\epsilon, y+6, z+\gamma \text{ etc.}) = \phi + A\epsilon + B6 + C\gamma + \text{ etc.},$ on aura aussi à-très-peu-près

o (x'+a, y'+6, z'+y, etc. ) = o'+ Ax+B6+Cy+etc.

57. En appliquant la méthode des moindres quarrés à ces équations, il seroit facile d'obtenir le résultat qui donne absolument les plus petites errenrs; mais sans entrer dans aucun calcul pénible, on voit immédiatement que les creurs seront beaucoup diminnées en faisant x'=∞, b'=∞, et x'=∞, t. Alors on conserve l'inclinaison de 16°51′10′, et le passage au périhélie Déc. 51.28551, et on ne change que le log, de la distance périhélie, qui devient 9.050.00. D'après ces trois élémens, les valeurs de l'et 8, qui satisfont à l'observation du 5.46cembre, seront

Si avec ces cinq élémens on calcule les lieux de la Comète aux temps des observations rapportées dans le tableau précédent, on trouvera les différences suivantes entre l'observation et le calcul.

|   | 16 Novem. | 17 Novem. | 18 Novem. | 23 Novem. | 30 Novem. | 5 Déc. |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| E | -1'50°    |           | +0'17"    | + 8 47"   | + 2' 36"  | 0      |

La plus grande erreur a' 56' tombe sur l'observation du 50 novembre; on auroit pu aisément la diminuer par une solntion plus recherchée de nos dernières équations; mais peut être n'auroit-on par réussi aussi bien à atténuer les autres creurs. En général extet solution paraît trèvastisfiasule; puisqu'on peut supposer qu'une observation est moins précise que les autres, et nous pouvons établir avec confiance les élémens de l'orbite de la seconde Comète de 1805, comme il suit:

| Log. dist. périh            | 9.9502700 |
|-----------------------------|-----------|
| Passage au périh Décembre   | 51.28551  |
| Inclinaison                 |           |
| Lieu du nœud asc            | 250 33 34 |
| Lieu du périh. sur l'orbite | 109 23 39 |
| Mouvement                   | direct.   |

Il est facile d'en conclure que le 8 décembre, à a '54', temps moyen', la Combte s'est trouvée dans sa plus grande proximité à l'orbite terrestre, dont elle n'étoit éloignée que de 0.01438 de la distance du soleil, ce qui ne fait pas 6 fois la distance de la lune.

# Calcul de la même orbite par trois observations inégalement distantes,

58. Si la condition de l'égalité de distance entre les observations, sert à faciliter le calcul de l'orbite, il faut avouer que cette facilité est balancée par l'embarras d'un calcul préliminaire d'interpolation , et par l'incertitude qu'il y a nécessairement sur son résultat, surtout lorsque le lieu calculé est à une distance un peu grande des lieux observés. Ainsi, quoique la solution du problème entraîne des calculs plus compliqués, quand on ne suppose pas égaux les intervalles de temps entre les observations; cependant il peut être plus avantageux à d'autres égards, d'appliquer directement le calcul aux trois observations données sans faire usage d'aucune interpolation. Pour répandre quelque lumière sur cet objet, et vérifier en même temps les formules trouvées ci-dessus pour la solution générale du problème, nous allons donner, avec tout le détail nécessaire, l'application de ces formules aux observations des a3 novembre, 50 novembre et 5 décembre. 59.

59. Voici donc les données d'après lesquelles nous effectuerons le calcul : on a diminué les longitudes d'une même quantité pour rendre nulle celle du 50 novembre.

Avec les temps  $\theta$ ,  $\theta$ , multipliés par le nombre  $\left[8.355821\right]$ , on forme les quantités  $\tau = \frac{\theta' - \theta}{2}$ ,  $\tau = \frac{\theta'' - \theta}{2}$ . Avec les longitudes  $a^*$ , a, a' et les latitudes  $b^*$ , b, b', on forme les quantités  $f^* = lang a^*$ , f' = lang a',  $g' = \frac{lang b^*}{cos a'}$ ,  $g = \frac{lang b^*}{cos a'}$ ,  $g' = \frac{lang b^*}{cos a$ 

On détermine ensuite les coefficiens F, F', F', G, G', G', par les formules

$$\begin{split} F &= \frac{f' + f'}{2}, \ F' = \frac{f' - f'}{27}, \ F' = \frac{f - F + \gamma' F'}{4\ell}, \\ G &= \frac{g' + g'}{2}, \ G' = \frac{g' - g'}{27}, \ G' = \frac{g - G + \gamma' G'}{2\ell}. \end{split}$$

40. Enfin les quantités M, N, M', N', relatives à l'orbite de la terre, se calculent par les formules

M=R cos A, M'=
$$-\left(\frac{1-\frac{1}{2}t^{A}}{R}\right)$$
 sin A -  $\epsilon$  sin  $\Psi$  cos A  
N=R sin A, N'= $+\left(\frac{1-\frac{1}{2}t^{A}}{R}\right)$  cos A -  $\epsilon$  sin  $\Psi$  sin A

(\*) Nous deignons par [3.395855] la sombre dont le logarithme est 9,3958555; notation commode et très-propre à prévenir les erreurs de ignes dans les calculs tels que celui qu'on va développer, et où l'on considère plus souveret les logarithmes des quantités que les quantités elles-mêmes. On prend la somme ou la difference de deux expressions de cette sorts, en suivant la formule log (a ± b) = log a + log (1 ± b).

où l'on peut supposer  $\epsilon = [8.225051]$ ,  $1 - \frac{1}{2}$   $\epsilon' = [9.999959]$ , et l'anomalie vraie  $Y = \log_2 \Theta - \log_2 A$  apogée (La longitude de l'apogée est maintenant de 99° 55′, et elle augmente d'environ 'chaque aunée). Ces valeurs donneront le terme  $\epsilon \sin Y$  avec une exactitude suffisante; on pourroit même n'emprunter des tables que la seule longitude du soleil, et calculer  $\log R$  par la formule  $\log R = \mod_1 (\epsilon \cos Y - \epsilon' + \frac{1}{2} \epsilon' \cos FY)$ .

 D'après ces diverses formules, on trouvera les valeurs logarithmiques suivantes

$$\begin{array}{llll} \tau = & [9.0127695] f^* & = & [9.2017584] \\ r' = & [8.315487] f^* & = & 0 \\ W = & [8.0056718] f' & = & (9.5814955) \\ W = & [8.0056718] f' & = & (9.5814955) \\ N = & [9.25268] F & = & (8.610578] \\ N = & [9.894790] F^* & = & (0.288887) \\ M' = & (9.990215] F^* & = & (0.990446) \\ N' = & [9.78952] N - FM = & (9.99846) \\ N' - FM = & (9.99846) GM = & (9.341454) \\ N' - FM = & (9.758551) GM' = & (9.341454) \\ N' - FM = & (9.758551) GM' = & (9.341545) GM' \\ \end{array}$$

Soit pour abréger  $\mu' - \frac{\mu}{r^2} \left(\frac{a'}{3}\right) - \omega \left(\frac{1}{2}M\tau'\right) = \xi$ , et  $\frac{\omega}{2} - \zeta \tau' = \omega'$ , on aura les deux équations

$$F'\mu - F'\xi = \omega'(N - FM) + \frac{1}{2}\omega r'(N' - FM')$$

$$G'\mu - G'\xi = \omega'(-GM) + \frac{1}{2}\omega r'(-GM')$$

qui en substituant les valeurs des coefficiens, deviennent

$$\mu = \frac{[0.900416] + \xi[0.288087]}{[0.908040] + \xi[0.354258]} = \omega' = \frac{[9.908040] - \alpha[7.596839]}{[0.241454] - \omega[7.214707]}$$

Pour éliminer a' de ces deux équations, je multiplie la première par [9.533414], et j'ajonte le produit à la seconde, j'ai

$$\mu[0.255830] + \xi[9.621495] - \mu[6.950255] + \mu[1.020552] + \xi[0.354258] - \mu[7.214707]$$

on en réduisant

$$\mu[\overline{1.086285}] + \xi[\overline{0.427985}] = -\omega[\overline{7.596594}]$$

ce qui donne

$$\xi = -\mu[0.658502] - \omega[6.968411]$$

Mais en substituant les valeurs des coefficiens, on a

$$\xi = \mu' + \frac{\mu}{3} [8.139337] + \omega [7.789666]$$

Done enfin

$$\mu' = -\mu \left[ \overline{0.658302} \right] - \frac{\mu}{r^3} \left[ 8.139357 \right] - \omega \left[ 7.850712 \right].$$

42. C'est l'équation principale du problème, laquelle est représentée généralement par la formule (r'), donnée ci-dessus, et qui doit être combinée avec les autres équations, au nombre de six, savoir:

$$r = R^* + \mu(\pi R \cos A) + \mu^* \left(\frac{1}{\cos^2 b}\right)$$

$$\omega = \frac{1}{r^2} - \frac{1}{R^2}$$

$$m' = M' + \mu'$$

$$n' = N' + (F + \tau' F') \mu' + F' \mu + \omega \tau' (N - FM)$$

$$p' = \frac{C + \omega' G' M' + G' \mu + \omega' C}{C + \omega' G' M' + G' \mu + \omega' C}$$

$$\frac{1}{2} = m' + n'' + f''.$$

Or je remarque que ces équations admettront toujours une solution; car si l'on fait  $\mu=0$ , on aura r=R,  $\omega=0$ ,  $\mu'=0$ , m=M', r'=N', p'=0, et la dernière équation donnant...  $\frac{a}{r}=M''+N''=\frac{a}{R}-1$ , ou  $\frac{1}{r}=\frac{1}{R}-\frac{1}{a}$ , on voit que cette seconde valeur de  $\frac{1}{r}$  est plus petite que la première, qui est  $\frac{1}{R}$ . Au contraire, si l'on fait  $\mu=$  infini, la valeur de  $\frac{1}{r}$ , déduite de la

première équation sera  $\frac{1}{r} = \frac{\cos b}{\mu}$ , et la valeur déduite de la dernière équation, sera de la forme  $\frac{1}{r} = A\mu^*$ ; desorte que la seconde valeur de  $\frac{1}{r}$  sera infiniment plus grande que la première. Donc entre les deux valeurs  $\mu = 0$ ,  $\mu = \inf \sin i$ , il y en aura nécessairement une qui rendra identiques les deux valeurs  $\theta r$ , données par la première et par la dernière des équations précédentes. On parviendra donc toujours à une solution.

 Par la substitution des valeurs numériques, les sept équations précédentes deviendront

$$r = 0.971250 + \mu [0.076298] + \mu (0.05865) ]$$

$$\omega = \frac{1}{r^2} - 1.044729$$

$$\mu' = -\mu [0.658503] - \frac{\mu}{r^2} [8.159557] - \omega [7.850712]$$

$$m' = -(9.910213] + \mu'$$

$$m' = [9.78025] - \mu [6.818592] - \mu [0.228081] - \omega [8.225469]$$

$$\mu' = \mu' [9.556559] - \mu [0.354258] + \omega [7.556885]$$

$$\frac{2}{r} = m' + n' + \mu'$$

ct on trouvera facilement, après quelques essais, la solution suivante:

$$\mu = [6.995280], m' = -[0.100851]$$
 $r = [0.0205995], n' = [9.622016]$ 
 $p' = -[9.574354]$ 

au moyen de laquelle les deux valeurs de r s'accordent jusques dans la sixième décimale.

44. Il faut ensuite calculer les coefficiens m, n, p, par les formules

$$m=M+\mu=[9.\overline{841661}]$$
  
 $n=N+f\mu=[9.\overline{894790}]$   
 $p=g\mu=[8.\overline{540406}]$ 

et on en déduira

$$mn'-m'n = [0.\overline{107505}]$$
  
 $mp'-m'p = [9.\overline{336152}]$   
 $np'-n'p = -[0.\overline{400064}]$ 

Poisque la quantité mn'—m'n est positive, il s'ensuit que le mouvement de la Comète est direct; comme au contraire, ainsi qu'il est facile de le voir, la quantité mm'—nn'—pp' est négative, on en conclura qu'au 50 novembre la Comète n'avoit pas encore passé au périhélie. Le lieu du nœud S se calcule par la formule.

Tang 
$$S = \frac{np' - n'p}{mp' - m'p} = [0.153912];$$

d'où résulte S=54.56'47", ou S=234'56'47". L'incertitude sera fixée par la valeur de tang I, qui doit être positive. Or on a

Tang 
$$I = \frac{mp' - m'p}{(mn' - m'n)\cos S} = -\frac{\left[\frac{9.228647}{9.228647}\right]}{\cos S}$$
;

donc il faut que cos S soit négatif, et qu'on ait S = 23/456'47'7. Le nœud ainsi déterminé est le nœud ascendant (art. XXV), puisque le mouvement est direct et la latitude boréale. On aura ensuite tang I = [9.469478], et parconséquent l'inclinaison

de là résulte la distance périhélie

$$\Pi = \frac{1}{3} \left( \frac{mn' - m'n}{\cos I} \right)^3 = \left[ \overline{9.9501644} \right].$$

Ensuite l'anomalie se déduit de la formule

$$\begin{array}{ccc} \cos \frac{1}{2} \psi = \frac{\Pi}{7} = [\overline{9.9295649}] \\ \cos \frac{1}{2} \psi = [\overline{9.9647824}] \\ \psi = & 45^{\circ} 51' 57'7. \end{array}$$

Cette anomalie correspond dans la table des Comètes au temps T = 56 52172, et par celui-ci on trouve le temps employé à parcourir l'anomalie 4:

$$t = \Pi^{\frac{1}{2}} T = [1.4877979] = 50.74666$$
  
Epoque de l'obs. moy... Novemb...  $50.51095$   
Passage au périhélie... Décemb,...  $51.25701$ 

La longitude héliocentrique  $\phi$  de la Comète se calcule par la formule

Tang 
$$\phi = \frac{n}{m} = [0.0531290]$$
,

qui donne φ=48° 29' 45°3, ou φ=228° 29' 45°3. La première est celle qu'il faut choisir, parceque sinφ doit être du même signe que n. Enfin on calculera la distance σ du péribélie au nœud par la formule

tang 
$$\sigma = \frac{\tan (\phi - S)}{\cos 1} = -\left[\overline{9.0714146}\right]$$
,

d'où résulte ( $\sigma$  devant être dans le même quadrans que  $\phi$  — S)  $\sigma = 173^{\circ}$  16' 58'6, et le lieu du périhélie sur l'orbite

Rassemblant ces divers résultats, et ajoutent v5 56 56 aux longitudes fictives pour avoir les longitudes vraies, on aura les élémens suivans:

| Log. dist. périh          | 9.9501644   |
|---------------------------|-------------|
| Passage au périh Décembre | 31.25761    |
| Inclinaison               | 16° 25′ 25″ |
| Lieu du nœud asc          | 250 35 24   |
| Lieu du pér. sur l'orbite | 100 23 40   |

En comparant ce résultat à celui des calculs précédens, on est étonné de voir combien il approche de la vérité. Une solution si satisfaisante, obtenue de premier abord, sans anune préparation des lieux observés, pronve que nos formules ont toute l'exactitude qu'on peut desirer, et que leux application peut se faire immédiatement à trois observations inégalement distantes, sans donner lieu à des calculs frop compliqués.

Au reste nous avons eu soin de rassembler dans cet exemple toutes les formules nécessaires pour calculer les élémens d'une orbite, d'après trois observations données; desorte qu'en prenant cet exemple pour guide, on n'aura pas besoin d'avoir recours à aucun autre article de cet ouvrage. Lorsque ces Méthodes seront connues, j'ose croîte qu'on les jugera préférables à toutes les autres, et surtout à celles qui, fondées seulement sur des constructions approximatives, n'ont pas été soumises à l'examen d'une analyse, eache et approfondie.

Paris, le 15 janvier 1806.

## ERRATA du Mémoire précédent.

| Page 2, ligne dernière, $\frac{3kt}{t^3}$ $\frac{3Kt}{R^3}$ , $\frac{3kt}{t^2}$ $\frac{5Kt}{R^5}$ .          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14, lig. 25, le signe h, lisez le signe de h.                                                                |
| 20, lig. 17, l'équation (34), lisez l'équation (35).                                                         |
| 29, lig. 5, au lieu du second coefficient $\frac{\xi}{2\Delta}$ , lisez $\frac{\xi(\theta-\theta)}{6\Delta}$ |
| Ibid. lig. 6 et 7, même correction.                                                                          |
| Page 36, lig. 21, cos C, lisez cos. c.                                                                       |
| Page 41, lig. 1, 41", lisez 44".<br>1b. lig. 24, 1781, lisez 1780.                                           |
| Page 54, au bas, 1 log. H, listz ! log. II.                                                                  |







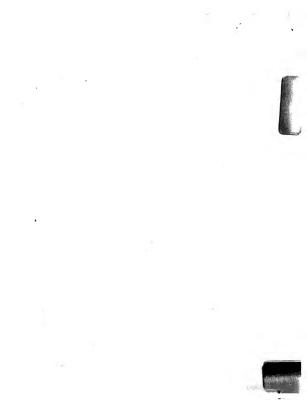

